

h

ché à semer la discorde catro-les deux précimes displacies et de Angles: 1871- a vitent voula réclique accorde Biel, ils auralent

## The interior of the state of th

collin dutiest bled accomples their gener general, care by distribute drills d'Emparie no reconstitut pass de se gretter enjocartiquidiation alies, was proceed the drains ou spragner representant liber of the ide being three a broken our dollar from this droit analygelana-Mienis novembre 1885 gour de l'exécution de Riel il fut Ge sont des orangistes, allez vous dire qui se sont montrés bearbares etiféroces de ce pointe en again air in infine con solute offiseonte pur tembigners une bertaines satisfaction, mais likes hommes qui ont triomphé ce jour la les hommes qui n'ent pu cacher leur immense satisfaction, ce sont ceux qui le lendemain, s'apitoyaient avec une supréme hypocrisie sur de sort de leur frère Riel, du martyr dul Nord-Ouest, de la grande victime Hibri so Outirce sont des chefserougesi de Montréal et de Québec gont onte poussé ce ori de joié sauvage ; ce sont jeux seuls qui avaient. quelque chose à gagner à la mort de Riel et jusqu'au, dernier moment, ils avaient craint de voir leur profé leur échapperaM D'Silvesti gracié i disaient ils dans leurs néunions secrètes, mons sécherone à l'ambres toins du pouvoir-pendant encoré dix ansura xut S'il tombé, nous soulevrons le Bas-Canada, nous organisérons une immense conspiration et à la faveur idu trouble et pendant que le peuple trompé agira Isous, l'empire de l'émotion, nous est étails de Louper le peuple, de l'énuéelricovirquellanoratoimes -o Tel étaiteléur calcule Din resterment ils pas fait fout corquit était possible pour empéchentouté commutation de sentence. Des lds premiers jours do proces de Riel, n'ontile pas sans casse fait des appels aux préjugés de face et de religion; n'ont-ils pas chef4

ché à semer la discorde entre les deux provinces d'Ontario et de Québec ? S'ils avaient voulu réellement sauver Riel, ils auraient fait des appels à la moderation, à la clemence vils auraient invocate des motifs de conciliation ; ils se seraient efforces de rendre la table du gouvernement plus facile. Mais parler de clemence ne faisait pas leur affaire. S'ils avaient réassi quel n'aurait point été leur désappointement. Ils se sont dit "Attaquons les orangistes, attaquons les protestants; une fois soulevés, ils réclameront l'exécution de Riel et le gouvernement pris entre deux feux : entre Québec et Ontario, laissera tout naturellement la sentence des tribunaux suivre son cours."

Ils étaient bien secondés dans leur œuvre, car les journaux

grits d'Ontario ne craignant pas de se mettre en contradiction avec les gazettes libérales de Québec poussaient des cris de bêtes fauves, défiaient sir John d'oser faire droit aux réclamations de la Province de Québec. Voilà quelle était la situation. Les gazettes rouges criaient: "Sin John va laisser pendre Riel parce que les protestants d'Ontario exigent son exécution et le Globe répondait : si sir John n'exécute pas Riel, re sera une insulte à la justice ; ce sera un défi lancé à Ontario, ce sera une nouvelle preuve de sa servilité envers les Canadiens français."

Neus ne voulons pas prétendre que le gouvernement s'est laissé influencer par cette conduite malhonnête, non il y a été indifférent mais il a laissé exécuter Riel parce que les tribunaux les plus élevés du Canada et de l'empire ont déclaré sa sentance

Mais le jen des libéraux a été évident en tout ceci. Battus en 1878, battus de nouveau en 1882 parcequ'ils n'avaient pas de programmé à copposer à celui du gouvernement, parceque le peuple n'avait pas encore oublié deur régime si désastieux pour notre pays leur incapacité notoire, leur injustice pour le Bas Canada, ils se sont dit que leur seule chance d'arriver était de t. omper le peuple, de l'empêcher de comparar leur ceuvre à celle des conservateurs. Voils pourquoi Riel est devenu le frère de M. Mercier, voils pourquoi les libéraux ent vouls faire un martyr un liéros et en même temps un insensé, de l'homme qui détestait les Canadiens français pardessus tout; qui

bien fondée et qu'il était urgent de faire un exemple dans le

eté un fléau pour le Nord-Ouest, qui a ruiné les catholiques qu'il disait vouloir sauver tandis qu'il ne cherchait dans tout ce qu'il a fait que son avancement personnel.

Il est temps que cette indigne comedie cesse ; il est temps que les Canadiens-français se démandent s'ils doivent continuer à négliger leurs intérêts, risquer leur avenir, sous le prétexte de punir une injustice; mais en réalité pour permettre aux libéraux descameter le pouvoir à Ottawa En 1873, ils y sont arrivés en organisant la conspiration du Pacifique. Le pays revint trop tard de son erreur, et dut les subir pendant cinq ans. En 1878 et en 1882, ils furent battus, parce qu'ils n'avaient pas de faux prétextes sous la main, et aujourd'hui ils voudraient sy installer à la faveur de la conspiration Riel. Les Canadiens vont-ils se laisser tromper encore une fois pour regretter leur erreur ensuite pendant cinq ans ? Vont-ils encore oublier la question véritable comme ils ont fait dans les élections de Québec ? Nous sommes certains qu'ils sont trop intelligent pour se laisser blaguer deux fois de suite and folg orban and suite sure region set. La vraie question qui devra être discutée aux elections qui commencent est celle de savoir quel est le gouvernement qui a rendu le plus de services à notre province; qui a le plus fait pour sa prospérité et son avancement matériel. C'est ce que ndus étudierons dans les pages qui suivent de production de la company d All als little of almost tree about the half of merinant or may the great ROOMAN. In sugar provide of anti-films black aging spills below कर्तवार का महार्थीय विकित्र में कार्य के अपने की विक्रियाल के विक्रियाल में कार्य कार्य में अधिकारियों है

Volume maintain or a the sector gong to gong and and and of the plant of the continue of the c

Part to a win D met.

Augustin de 16 de 17 / 100 de 18 de

<sup>\$6,943,213</sup> 

a ble un than pour le Nort Quest, qui a ruine les collectiques qu'il disait voulbir sauver tendis qu'il no cherchoit dans tout

bost frondionselitengais is devonitioned all albitronic continger is not Pliger leurs interêts, tisquer leur avenir sons le pretraie de xilline! faut guère: connaître : l'histoire palitique des dernières années pour contester de fait quivereve les veinous sevoir que le gouvernement conservateur s'est montré hiemplus généreux bien plus bienveillant à l'égard de notre province que le régime libés rald M. Laurier et ses amis ne weulent pas convenir de cerfait, lorsqu'an les rencontre loin des documents officiels al fant les entendre alors peindre entbelles phrases d'amour que les prits ont toujours nourri pour mous de Als nous embrassersient; il est wrai; s'ils pouvaient nous étouffer dans d'embrassade, mais c'est a nela seul que se réduit leur affection pour nous all est un moyenthien simple de mesurer la valeur relative de l'amitié des libéraux et des conservateurs pour notre provincest des prantes doivent se trouver écrites quelque part et se traduire autrement que pariles affirmations des avocats zouges ri Ces preuves mous allons des cherchen dans les comptes publicacet les statuts de suin et abner n Prenons d'abord le chapitre du gouvernement de Québec et voyons ce que M. Mackenzie a donné nous nel disons bas seules ment au gouvernement de M. de Boucherville, mais à celui de M. Joly. Nous avons beau feuilleter les statuts, nous n'y trouvons absolument rien, ni au compte de M. de Boucherville, ni au compte de M. Joly.

Voyons maintenant ce qu'a fait pour notre gouvernement cet ennemi acharné de notre province qui s'appelle sir John Macdonald seconde par ces traîtres à leur nationalité les ministres français à Ottawa.

Par le statut 48 Vic, ch. 78, le gouvernement Ross a recu pour le chemin de fer du nord :

Pour le section Est. \$ 954,000 

\$6,443,213

ay Ainsi nous voils tent presence d'environ 6 millions et demi de dollars donnés directement pour le bénéfice de la province de Quebecit Qu'on Hous montre ce que MM. Laurier, Laffamme, Pelletier et autres ministres libéraux ontrobtenu du gouvernement Mackenzie pour Québec ses patriotes sans pareils qu'on devisit fondretent bronze de leur vivant! L'echo répond à notre question i Rien Frien de Les dibéraux ont obtenu quelque chose pourtant et il ne faut pas être injuste au point de ne pas le menbio rendant justice à notestarouines, sir dolle, squa l'oursenceil enlos Les charges de lieutenant gouverneur pour de ministre d'agriculture M. Letelliers with this tribit's ten it ambititioni 29 20 La charge très honorable très decrative de juge en chef bourd M. Dorion, ministre de de justice du temps: 1 sin . 2002111 Bod Laucharge non moins honorable; non moins lucrative, de juge de la Cour Suprême pour M. Fournier, patriote immolé sur l'autel de la patrie à raison de \$7,000 par année comme ses deux er devant collègues aussi patriotesque lui. el troe i del tro sima 3314001 La charge identique comme ducre et honneur (de lieute nent gouverneurede Manitobaspour McCarichon soor a sti suiout roll Font cela en moins de 5 ians ; ces messieurs dégoutés par les déboires les misères de la politique n'ont fait pour ainsi dire que passer au pouvoir pour se placeri Et dire que les traîtres Langevin, Caron et Chapleau, subissant les avanies sans nom; bataillant pour notre province, pouvant eux sussi s'assurer de confortables et sérès retraites pour le restant de leurs jours, sont encore à leur poste endurant les misères qui ont si vite rebuté MM. Dorion, Fournier, Letellier et Cauchon that and subjyut)

Mais on nous objectera : l'item de 2 millions, représentant l'augmentation de subside provincial, le gouvernement fédéral n'était pas libre de nous les refuser ou de nous les donner; il provient de l'augmentation décennale qui suit l'augmentation de la population. Point du tout. Le gouvernement a fait remonter l'augmentation de subsides qui datait de 1871; et ce à la demande de la province de Québec. Quelques avocats subtils pourraient peutêtre arguer que si cette faveur avait eté demandée aux libéraux ils l'auraient probablement accordée. ¿ Rien n'autorise un pareil argument. Au contraire. En 1878 Sir John proposait d'enlever à la province de Quebec une partie de l'excedant de dette de

008.197.1%

l'ancieine province du Canada qui avait été inice à sa charge par l'acte de 1867 et l'on vit le panti grit divigé alors par MM. Cartwrigt, Paterson l'éte, avec leur chef M. Mackenne se poposer énergiquement de l'acte de l'acte conduite généreuse a sauvé noc institutions provinciales et a permis à notre trésonier de passer des déficits de 3672,000 de M. Joly aux surplus de \$25,000 et de \$100,000 du gouvennement Ross.

En rendant justice à notre province, sir John, que l'on représente comme l'ennemi de l'autonomie provinciale, a sauvé nos institutions. Il est évident que sans ces subsides et ces millions distribués à temps, il aurait fallu tellement augmenter les texes à Québec, que le peuple, trompé par les libéraux, aurait préféré l'union législative au surcroit d'impôts qu'il aurait falli payer pour sauver la situation another, rung musique auxil mich agai Prenons un autre chapitre Voyons ce que M: Laurier et ses amis ont fait pour les chemins de fer du Bas Canada pendant leurs cinq années de pouvoir Espérons que sur ce point au moins ils feront meilleures figures "Helas l'Arois fois helas | pour l'honneur de ce grand patriote; la légistation, les comptes publics des années 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, no mentionnent pas même le nom de la province de Québec, en ce qui concerne les octrois de chemin de ferumente monde la le le monte de la company Voyons la suite des statuts, et negardons at les ennemis du Bas-Canada ne nous auraient pas mieux braites que les grands patriotes du parti libéraligane su amenguya alson quel in pagous

| ्यक्त्या अला ना | THE TAXABLE SEE THE | S. PERSTONINDE : I     | ODDC 12 VIN 1940                | er contamous                                                 |
|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                 | 3 3 2 2 2 2 3 3 5   | 3                      | ા જેવા -                        | \$ 6,000<br>57,600                                           |
| Chem            | in du Long Sau      | How have more a        | andiont turn                    | \$ 6,000                                                     |
| The second      | de New-Gla          | sgow à St-Lin.         |                                 | . 57,600                                                     |
| 可以行为主意和         | de Hereford         | à l'Internation        | alve starts                     | 108,000                                                      |
| B Oak or        | St-Fellx au         | lac Maskinong          | <b>At</b> us Kolusi.            | Mari <b>32,000</b> min                                       |
| (L              | de l'Assomn         | tion A. l'Enipha       | niė                             | or 14:200; or                                                |
| 17.             | Montreal et         | Occidental (           | chemin du cu                    | ré.                                                          |
| Sumbili ca      | Labelle)            | de St-Jerome           | u Desert.                       | 361,000                                                      |
|                 | St-Andre &          | Lachute.               |                                 | :. 22:400 ™                                                  |
| ababina fi      | St-Eustache         | a Ste-Placide.         | <u>ទៅក្នុងប្រកួតគេ សំព្</u> រំប |                                                              |
| incs our        | de la Baie d        | es Chaleurs            | Milesta inc                     | 300,000                                                      |
|                 |                     |                        |                                 |                                                              |
|                 | apoliti squara      |                        |                                 |                                                              |
| 35d. 15 13 31   | general in Letter . | Propriet Alberta State | 1. 2.17 A. 3                    | $_{2}$ : $_{2}$ al $_{3}$ $_{3}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{5}$ |

C'est encore plus de 4 millions accordés à la Province de Québec en sus des 6 millions dont il vient d'être question. A votre tour, grands patriotes de nous montrer ce que nous avons cherché en vain dans les livres bleus; les preuves de votre libéralité et celle de vos alliés envers notre province.

Nous ne trouvons rien.

Peut-être seriez-vous plus heureux vous-mêmes.

Résumons ces faits en un tableau :

## MONTANT ACCORDÉ PAR LES LIBÉRAUX :

## MONTANT ACCORDÉ PAR LE GOUVERNEMENT CONSERVATEUR :

 Au gouvernement de Québec
 \$6,443,213

 Aux chemins de fer de Québec
 4,469,400

\$11,092,613

Nous rappelons cependant quelque chose. Un jour, un entrepreneur de chemin de fer,—un libéral—partit de Montréal pour obtenir du gouvernement Mackenzie, une légère faveur. Il voulait *emprunter* pour la ligne de chemin de fer à laquelle il était intéressé, des rails de chemin de fer qui avaient déjà servi. Il était certain de réussir.

Tous les ministres de Québec appuyaient sa demande. Du reste, il avait un précédent M. Mackenzie venait d'accorder cette faveur à une compagnie de la Nouvelle-Ecosse. Notre

homme part et malgré toute l'influence de M. Laurier et Cie, revient avec un refus.

Il avait été aussi heureux que la députation du chemin de fer du Nord de Montréal, qui avait aussi démandé à M. Mackenzie de prêter main forte à cette entreptise de la Province de Québec. Tous les délégués sont encoré vivants pour nous dire quelle belle réception ils eurent du gouvernement liberal et quelles preuves de sympathie, ils rapportèrent à Montréal.

Quiconque veut ouvrir les veux, aura assez de ce qui précède pour se former une idée de la valeur rélative des hommes qui nous ont gouvernés. D'un côté, nous avons obtenu plus de \$11,000,000; de l'autre rien. Il n'est pas étonnant que les patriotes, genre Laurier et Mércier qui ont un si triste passé fassent autant de bruit autour de l'affaire Riel, ils y ont un double intérêt : cacher leur hullite au pourtoir et l'hostlité de leurs alliés envers le Bas-Canada.

Anis do proposit den.
Pontestro sobre-rons, phis hopeux reas-neum.
Résundurs and faits committeen religion.

term in a comment with the contract of the con

An goax-unement de (miner ....

वीत का कार-राज का अवस्थान को अस्तान सुनार राज का कार्यका

自1855年16日本。

的特殊:

None cappelous respondant queique etche. En part un entre pronoin excellenta de lleur pronoin excellenta de lleur pronoin excellenta de lleur per le leur proposition de lleur per proposition de la figure de estate que de le leur production de la figure de estate que de la figure de la figur

Transless ministres the lossless spring paired on dimension the month from the first of the condense of the first of the condense of the first of th

A la lession de 1878, tille bataille en règle s'engageait entre les liberaux et les conservateurs. Cetart M. Cartwright qui avait prosperite dans le pays, il sufficient posé les conditions du la prosperite dans le pays, il sufficient du reme production in la prosperite dans le pays, il sufficient du reme production in la prosperite dans le pays, il sufficient du reme production il prosperite dans le pays, il sufficient du reme production il prosperite dans le pays, il sufficient du reme crise a la prosperite dans le pays, il sufficient du reme crise a la prosperite dans le pays, il sufficient du prosperite de prosperite du p

A cette époque et depuis plusieurs minées, la situation économique du pays était depuis plusieurs minées, la situation économique du pays était depuis par la concurrence américaine qui venait vendre les produits de son industrie à vil prix, pendant que le gouvernement des Etats Unis empéchait nos marchandises de traverser la frontière. Nos villes étaient remplies d'ouvriers sans travait et les cultivateurs ne pouvaient trouver, dans nos marches un prix raisonnable pour leurs denrées. La gene était partout et les fauttes chêrs du parti conservateur soutenaient Sir John et les auttes chêrs du parti conservateur soutenaient

Sir John et les autres chefs du parti conservateur soutenaient que si nos industries étalent protegées, que si nous frappions de droits les mariantes étalent protegées, surfout celles des Etats-Unis, nous refoulerions le courant d'importations américaines si runeuses pour notre commerce, que les manufactures duvriraient de nouveau leurs portes et qu'il s'en fonderait des houvelles et que les milliers d'ouvriers alors sans travail, pourraient se remettre à l'ouvrage et trouveraient les movens d'acheter les produits de l'industrie agricole cest sur cette discussion que s'engages la lutte en 1878 et l'on sant que le peuple se rallis en masse à l'opinion des conservateurs qui reprirent le pouvoir.

Dès la session de 1879, le gouvernement nouveau inaugura ce qui a été appelé depuis la politique nationale, c'est-à-dire politique des intérêts généraux du pays, faisant passer l'avancement du Canada avant celui de queliques individual Le système nouveau a été mis a l'épreuve et d'une année à l'autre, il est facile d'en constater les bienfaits incontestables. Lorsque nous prêchens les bienfaits de la politique nationale, il n'est pas nécessaire ce semble, de recourir à de nombreux arguments pour confondre les libéraux, car nous pouvons dire que, sur ce terrain, nous prêchons des convertis. La plupart de leurs chefs étaient des protectionnistes et le sont encore de cœur, mais ils ont sacrifié leurs principes pour se soumettre à M. Mackenzie, le libreéchangiste, faisant passer le désir de le servin avant les intérêts de la Province de Québec. Et ce sont ces mêmes hommes si souples d'échine en présence des chefs, grits, qui n'ont pu rien obtenir pour le Bas-Canada qui voudraient nous faire croire qu'ils auraient résigné s'ils avaient été à la place des ministres français d'Ottawa, jors de l'affaire Riel. Les intérêts de toute notre province étaient cependant chose plus précieuse que ceux de cet individu que M. Laurier traitait de meurtrier lorsqu'il ne a était encore rougi les mains que du sang de Scott : grun pan Sous le régime libéral la somme des substances alimentaires achetée des pays étrangers pour la consommation s'est éleyé à \$169,000,000; pour quatre ans, ou à peu près de 42 millions par année Da 1880 à 1885 des importations de marchandises étrangères du même genre ont été de 106,250,000, soit près de 17 millions par année, ou à peu près le tiers des importations du régime libéral ou une différence de 25 millions par an l'est ce que tout le monde peut constater en ouvrant les livres bleus. Le différence en moins de nos importations, c'est à dire les deux autres, tiers, out été produits par notre pays et l'argent qui aurait servi à les acheter en Europe ou aux Etats Unis est resté an Canada mahnot mes limp to setun sand mayon ah maker to P'anrès des calculs basés sur le dernier recensement, il y a sur Canada 700,000 personnes, vivant, de l'agriculture. En partageant ce surplus de 25 millions entre elles on trouve que chacune s est enrichi de \$50 par année Cette diminution dans les importations n'a point porté sur les spiritueux le vin la bière car les

importations de ces articles mont; guère changé : sous le régime literalrelles se sont élevées à \$1,858,000, net sons le régime consenyatour à \$1,569,000, in sun de this dont il a été acheté autant constant régime que sous l'antre p mais ce sont des céréales des fruits nes légumes, des provisions de toutes espèces et du sucre raffine que nous avons importé len bien moindre quantité dans unitemps que dans l'autre les Remarquez que tous ces articles... moins le sucre sont des produits de l'agriculture « Cette dininution pour les légumes soulement, s'est élevée à plus de 3,-250,000 par année ou à environ 19 millions pour six années du régime conservateur. D'où est venu ce que nous ayons acheté en moins de l'étranger, ? Evidemment, ce sont nos agriculteurs qui l'ant fourni et qui ont bénéficié, grace à la politique nationale, de cet excedant de consommation produite par le Canada Voilà des faits, des résultats appréciables devant, lesquels ne penvent temir debout les plus belles phrases et les plus brillantes théories Water Appendict for sit, seven pur trougestesignistic followers

Passons maintenant à un autre point qui établira encore aussi les excellents résultats de la politique nationale De 1874 à 1878, il a été importé des matières premières nécessaires pour manufactures pour un montant de \$45,750,000 ou \$9,200,000 par jaunée de De 1880 o as 1885, des importatations sous le même titre se sont élevées à une valeur de \$105,500,000 soit 17 millions par atmée, ou une augmentation de 93 pour 100. Cela ne suffit il pas à démontrer que le travail des manufactures a presque double sous l'influence de la nouvelle legislation, qui inspirant de la confiance aux capitalistés, les mengages a placer dans l'industrie des fonds qui restaient inactifs et sans profit pour le pays. La protection a donné presque deux fois plus de travail aux ouvriers qu'ayant, et leurs movemel out augmenté dans les mêmes proportions car on a qu leurs dépôts dans les banques d'épargnes qui étaient sous le régime McKenzie de : \$7,960.411 se sont élevés sous le régime consenvateuri &s \$14,268,938. of enab 2781 me andeng) is ned too of La protection a donc été utile sux classes ouvrières de même qu'à l'agriculture. L'industrie qui n'importait que pour 9 millions de matières premières, a été obligé de presque doubler ses im-portations pour suffire aux demandes. Ces chiffres he sont-ils pas éloquents!

en En elaborant le monveau système qui a produit de sicile de sici résultata, le gouvernement avait dese en principe qu'eti matière de droits de douanes, it fallait frapper de droits els ves les pre duits de l'industrie otrangère que nous pouvions manufactures et les produits de l'agriculture que mous avions un abondance. D'un autre côte flidécidait de laisser entrer sans les taxer les matieres premières que nous ne froduisions pas et qui rétaient nécessaires pour alimenter l'industries Nétait-ce pas la un systeme quir simpose par sa logique et son ben sens luDu reste à quoi bon discuter. L'expérience qui en a été faite depuis dix din n'est-elle point la pour en démontrer l'excellence l'estant uniger in Gracella cette politique sage, elairvoyante, mous sommes de tous les pays du monde celui qui a le moins souffert de la crisé dui Dèse sur le commerce et dindustrie depuis 1882. La Grande Bretagne, la France, l'Allemagne, la Belgique voient tout en souffrance et ili y a quelques semaines la colonie de New South Wales (Australie) faisait savoir au monde partitivoixede ses journaux que depuis 22 aps, jamais elle n'avait vui son commèrce et son industrie dans un pareil état de crise u Mais vette colonie jouit des bienfaits du libre échange qui permet de l'industrie étrangére de ruiner ses manufactures ! rand . serudonimen . son -BiOn va peut-être nous objecter que la protection pourrait aug menter les prix et c'est l'objection que l'on faissiven 1878. Encore là, les prédictions dibérales ont mal todiné ((les prix) ne sont pas plus élevés, parce que ces monopoles qui devaient s'établir et nous ruiner dissient les libérant sont encore de maître. Lis condurrence dans le pays entre manufacturiers de fait descendre les prix, pour bien des articles, au dessous de re qu'ils Staight avant 1879; all eyou is man thou wines to sticker None distons plus haut que les dibéreux étaient protection; nistes avant l'arrivée de Mi Mackenzie au pouvoir En voici lears depicts dans les banques d'éparques qui ottaineverq la On se souvient qu'une grande convention des chefs libéraix eut lieu à Québec en 1872, dans le bût de ster les buses du parti national: A cette assembles Ilhohorable MoJoly fat elu chef de d'association et voici le langage qu'il tint en cette circonstance : On a propose de donner au parti qui yeut se charger de cette tache le nom de l'Parti National » (Appl.) Te vale volte affic politique of a choisi de hom.

Vous avez dû voir par la discussion de la chambre et des journaux que pour attirer june immigration possidérable et avantageuse dans la pays, il faut encourager lliadustrie par due les imposess possibles, al lout la monde comprend que nos jeunes gens le mitterainate pas le pays stils y transalent da oud auflisamment, non par pour faire du luxe, mais pour se payer, au moins sus apposes al de pain et de quoi se rétir en il faut donc pour empécher cette dépopulation en détail, un parti qui encourage l'industrie sous toutes; ses formes, un parti qui soit avant tout national, qui aoit obtienne de prime abondi son pau l'indépendance commarciale. Il faut à ce sujet une politique nationale, si nous youlous ramenes nos compatitétes dans leurs foyers, encourager une impigration étrangère et établir un marabé avec les autres pays. (Appl.) Au lieu de faire des théories, d'échafander des utopies je mois qu'il vaut, mieux adopter une plateforme, comme disent les Anglais, une plateforme, nationals, commerciale et industrielle.

Soyons un parti national! Encourageons l'industrie sous toutes serformes. Adoptons une politique nationale. A basiles utopies! It mous faut une plateforme hationale, commerciale et induscongram relate matemate. It demonstrates that proceed on professor being ##Estree la le langage d'un chef libéral ? Ne croirait ou passes paroles sorties plutôt d'une bouche conservatrice ? C'était pour tant sinsique parlait Midoly; enclande grace 1872. de servires .OoM&Jolymesen tint pas à bette déclaration. O Quatre ans plus tard il se proclamait encore protectionnistel "C'est ce que nous Nest, copie pis là toute la doctrine procédiounistate evocation la ncOn se souvient que dans là session de 1878 de la Chambre des Communes, une commission fut charges de prendre en considé ristion le question de l'agriculture Cette commission sieges sons la presidence du Dr. Orton qui en avait proposé la formation? Or, voici des extraits de la lettre transmise par M! Joly! dans laquelle il réitère ses sentiments protectionnistes par la buscit) lians cett, menn assaublie du partisliberal en 1872 un autro . 3781 gram 42, 36dapp. het, I honorelie al. Pelletier, se pronongrave non monselle dier-Mon cher doctour. Le m'ai requ. qu'andourd'hui une série de questions

Mur ther doctor. Je n'ai recu qu'anique n'ai une série de questions imprimées venant de votre commission, aux travaux de laquelle je prenda un vif intérêt, et je m'empresse de vous envoyer mes réponses. Je crains qu'elles ne soient un peu longuée, mais je dois dire que l'éprouve une certaine satisfaction d'être capable de formuler mes vues sur le sujet, quelle que soit leur valeur. En effet, c'est une espèce de protestation contre l'accusation portée contre moi pendant cette session, dans la Chambre des Communes et dans la presse, d'avoir abandonne le principal article du programme de notre parti national. Nous réclamons surtout une politique commerçale nationale. On a reproché à mes amis de l'avoir abandonne, et, comme chef du parti national, mon nom a eté melé à ces reproches; mais je n'ai point du parti national, mon nom a eté melé à ces reproches; mais je n'ai point de parti national, mon nom a eté melé à ces reproches; mais je n'ai point de la parti national, mon nom a eté melé à ces reproches de la parti national mon nom a eté melé à ces reproches mais je n'ai point de la parti national mon nom a eté melé à ces reproches mais je n'ai point de la parti national men a la particle de la particle du propriement de la particle du particle de la particle du particle du

Question... Est-il de l'intérêt du Canada de continuer à admettre les pets duits américains exempts de droits tandis que les produits canadis argorets de l'autre côté de la frontière sont somme à des droits canadal les continuers des droits que les continuers des droits que les continuers de droits que les canadas. Le crois la muble ment que nous ne devricos admettre exemptes de droits que les contideres trutes employées par nos manufactures. Le prix de toutes choses que nous attein droits la richesse nationale. Le plus cher nous payons le misur rest pour nous pourvir que nos moyens de payer solent de pair avec l'augmentation des prix. Demandes à l'ouvrier ce qu'il préfère, la farinc \$4.50 is havit et pas d'ouvrage, en la farine à \$6 et de l'ouvrage en abondance. L'agriculture et le manufacture peuvent énsemble, arriver à de grande résultate, mais que ces deux industries isolent leurs interets, et leurs férères divisées seront loin de pouvoir accomplir autant.

On le voit. M. Joly se défend comme d'un crime d'avoir abandonné en sa qualité de schef du parti mational "la politique commerciale nationale. Il demande que l'on protège les product teurs canadiens contre la concurrence américaine. Il proclaine que ce n'est pas en abaissant le prix de toutes choses qu'on arrivera à la grandeur nationale que l'onvrier préférers toujours payer la farine 36 le barille il a de l'ouvrage que de payer \$4.50 s'il n'a pas de travail.

N'est-ce pas là toute la doctrine protectionniste des conservateurs préchée en quelques mots? Cela n'empéchait pas ce ton M. Joly de souteuir deux ans plus tard, aux élections de 1878, la politique libre échangiste du gouvernement Mackenzie qui avait déclaré, per l'entremise de sir Richard Cartwright, que la protection est un vol légalisé (legalised robbery).

Grand patriote ce M. doly de de de la constant de l

Les manuscoires les différentes branches d'industrie que nous pourrions développer avec tant d'avaitaces ne recovent pas la protection nécessaire. Il y a pourtant me direi vous un cian vers le progres l'aspirit d'entreprise semble nattre. Out messeure la faim la misère fout faire ben souvent des afforts surbumains. Lujourd but la ferritte crise commerciale que nous travelleur, leur fait faire des chorts surprimes pour eviter une fuine complète.

De généreux efforts sont tentés dépuis que qui temps, p'est visit ; (qualques estitalistes entreprenants, esseient, bien d'établir des manufactures) mais ont-ils pu inspirer configuee dans leur succès? Ont-ils pu faire disparatire estre objection si grande du tarif qui rend presque impossible l'exportation de mes produits?

Quelle garantie ont-ils pour risquer leurs capitaux dans les manufactures, exposés constamments à un changement de tarif qui paralyse tout. (Appls). Il y a, à côté de nous une population de quarante millions avec lesquels nous ne pouvons commercer. Notre pays offre des avantages immenses et c'est pourtant encore le plus arrière de l'Amérique, fauté d'encouragement aux manufactures.

Nos manufactures ne recoivent pas la protection necessaire. Les capitalistes n'osent pas risquer leurs fonds dans les manufactures, exposés constamment à un changement de tarif qui paralyse tout, s'écrie M. Pelletier: S'il en est ainsi, n'est ca pas la meilleure condamnation des liberant qui cherchent à paralyser l'industrie en menacant les capitalistes de changements de tarif ( Quant à l'assertion que nous sommes "le pays le plus arrière de l'Amerique," elle est tout simplement ridicule. N'en déplaise à M. Pelletier, même en l'absence d'encouragement aux manufactures nous croyons notre situation commerciale et industrielle moins rétrograde que celle du Mexique et de la Patagonie. Pas flatteur pour son pays, M. le sénateur Pelletier

Chef I am Entrier qu'on a la bonne volonte de prendre pour un chef l'amenalina anous sum opponer terro en incharage et l'amenant

Noigi au court extrait d'un discours fort significatif qu'il prononçait à la Chambre d'Assemblée de Québec en 1874 : a set quai

Ily a deia hien des années le grand patriote que nous yenons de perlie, Phonorable L. J. Papinean, cherchant un remède à nos maux d'alors, résumait sa politique à ce sujet dans ce simple précepte : "Il ne faut rien acheter de la métropole." Je sais d'opinion que cette politique a impose à hous anjourd'hie evec autant de force qu'à l'époque même où elle était formulée, Cest pour nous, nous surtent, Canadiens d'origine française, un devoir de crèer une industrie nationale.

N'achetons rien de la métropole, s'écrie M. Laurier, à l'instar de M. Papinean. Et cependant son parti, reproche entre autres choses l'au tarif; actuel d'avoir des tendances déloyales, d'être anti-angleis, (anti-British). M. Laurier s'est proclamé depuis protectionniste—c'est à dire partisan de l'immense blague ocq qui ne l'a pas ampéché de courber l'échine devant les chefs grits d'Ontario et de soutenir leur programme.

en Quel patriote, que ce Mulaurien la senes mos senes sur remanes el se la Ottawa, Mulaurier s'est bien guede de apratiquer ce qu'il venial de prêcher à Quebec. Il proclaime misme au son de la province de Quebec, que la politique nationale était une "farçe" et que l'industrie était suffisamment protégée d'Seat-on jameis autant moqué de l'opinion publique de notre province l'en si de protection à été et est encore populaire que que part n'est ce pas dans la province de Quebec qui a été le perceau de la renaissance industrielle?

Pour que l'on puisse juger M. Laurier par ses propres paroles, citons celles qui suivent. Elles ont été prononcées aux Communes à la séance du 22 mars 1877:

La politique nationale ne nous a pas arcore de exprese, at si elle comporte quelque chose, elle veut que le pain du peuple soit taxé : tel est en effet,
le remède aux abus du gouvernement actuel, qui nous est proposé par le
grand parti conservateur qui prétend être l'ami du peuple. Je ne pris parler
pour d'autre province que pour la mienne, mais je puis dire qu'à Québéc on
regarde la politique pationale compa un lemme et dire qu'à Québéc on
politique inhumaine, puisqu'elle aurait pour effet de rendre le combustible et
les denrées plus chers.

Je suis d'avis, cependant, qu'il y a certaines industries qui ne sauraient etre établies sans l'aide de la législataire. Let leta je le dis ouvertement en face de mes amis politiques el rues de le le syan que que que trais

On pourra me demander alors pourquoi je soutiens la politique du gonyernement. A cela je repondrai que c'est parceque nous avons suffisamment de protection.

- De parti adverse he tient par antant a obtenir plus de protection qu'a prejuger les masses come la gouverne mantenage d'a particul de la fatiglique.

Il ne faut pas perdre de vue que le tarif est approprié à la situation. Il est visit qu'il y a dir déficit, illies l'été dans de proposition de prédiction de la la litte de l

Le turif de 171 ne pouvait suffire à combler les défidits ces déficits n'étaient pas temporaires comme le prétendait M. Laurier puisqu'its n'out pu étre emblés qu'en 1880, quand le tarif protecteur fur en pleine opérations qu'en 1880, quand le tarif protecteur fur en pleine opérations qu'en la comme de Méguntin M. Richard, an Noeral actent, représents le courte de Méguntin emuragons unes qu'en de la point O'. sous le ministère Mackenzie. C'était un protectionniste convaincu. Voici un court extraît d'une série d'articles qu'il publia en 1873 dans l'Opinion Publique d'articles qu'il publia en 1873 dans l'Opinion Publique d'articles (particles qu'il publia en 1873 dans l'Opinion Publique d'articles (particles qu'il publique d'articles qu'il public de la company de la comp

Je concois les embarras du fisc, les difficultés qu'il lui faut surmonter; mais, d'un autre coté, en taxant certains produits exempts de droits, l'aug-mentation de consommation produite par l'augmentation de population que nous vaudra l'industrie, produirait, ce me semble, une compensation suffisante, et l'exemple le prouve surabondamment; les Etats-Unis ont prospéré en protégeant leur industrie, et cela, tout en diminuant la dette contractée par leur guerre civilé, de 100 millions par an, sans compter les intérêts. Nous avons perdu pour le fisc, en comprenant mal nos intérêts, 750,00 consommateurs, qui font le profit de la république américaine, sans compter l'immigration étrangère, que notre système force à passer en Canda en transit.

Notre politique, à mon avis, devrait être : protection pour tout objet manufacturé dont nous avons la matière première; exemption de droits ou droits purement fiscaux sur toute matière première étrangère qui pourrait être manufacturée avec avantage dans ce pays, et impôts bas pour tout objet importé devant être consommé sans être manufacturé.

Une fois en chambre, M. Richard blâma M. Cartwright de ne vouloir rien faire pour encourager l'industrie nationale. Voici quelques-unes des paroles qu'il faisait entendre en 1876:

Je ne regrette de ne pouvoir approuver le tarif du ministre des Finances. Au lieu de taxer le thé et le café, articles que nous ne pouvons pas produire, le ministre des Finances aurait du imposer les articles qui peuvent être manufactures au milieu de nous, car nous aurions pu dans ce cas non seulement nous assurer un revenu, mais donner aux manufactures cette protection dont elles ont besoin. Je dois dire que nous devrions particulièrement donner de la protection à nos produits agricoles, qui sont essentiels au développement du pays et doivent servir de base à l'établissement de nos manufactures. Je ne saurais approuver ce qu'a dit l'honorable député de Bothwell, et pour ce qui regarde les Etats-Unis, je ne crains pas d'affirmer que sans la protection, ils ne seraient pas aujourd'hui ce qu'ils sont.

On n'a pas oublié le Bien Public fondé par les promoteurs du parti national à Montréal. Ce journal était rédigé par M. David et M. Beausoleil, deux chauds partisans de la protection. Or, voici ce qu'il disait en 1874 à la suite d'une réunion de l'association des manufacturiers d'Ontario:

Les résolutions adoptées à une grande assemblée de fabricants qui a en lieu à Toronto, demandent que le tarif soit élèvé à 20 pour cent sur tous les objets venont d'Angleterre et d'Irlande qui peuvent être fabriqués en Canada et que sur tous les articles venant des Etats-Unis et d'autres pays, le

Canada devreit imposer des droits éganx à ceux qu'on impose sur les produits canadiens allant aux Etats-Unis et dans d'autres pays étrangers

Nous acceptons ces résolutions et nous n'hésitons pas à dire qu'elles devraient être le programme de tout gouvernement oyant à cœur le bien du pays. C'est ce que tout le monde demande à l'exception de certains hommes politiques qui sacrifient la pratique à la théorie. L'honorable M. McKenzie a dit que le tarif sersit modifié dans l'intérêt du Canada et nous sommes sur qu'il tiendra parole.

Le Bien Public était donc prêt non seulement à approuver la protection, mais une politique de représailles à l'égard des literts. Unis, c'est à dire des droits s'élevant en certains cas à 75 pour cent. Il exprimait une confiance bien mai placée en M Mackenzie lorsqu'il affirmait qu'il tiendraît parole en modifiant le tarif dans le sens national. Si M. Mackenzie a jamais en cette idée, il s'est bien gardé de la mettre à exécution. Cela n'est pas étonnant lorsque l'on sait qu'il a proclame en mainte et mainte circonstance que la protection était une chose surannes un hors d'œuvre, un anachorisme, un reliquat de ce qu'il appelle les ages de ténèbres et d'ignorance.

and the control of th

And the content of the best of the state of

end a fact of the fact of the

And the topograph and the state of the state

Application of the state of the

Deux questions ont eu le privilège de mettre en relief la valeur relative des hommes publics qui dirigent d'un côté le parti conservateur et de l'autre, le parti libéral. Nous avons deja vu que lorsque le pays fléchissait sous le poids de la ter-rible crise commerciale et industrielle qui a désole le Canada sous le régime grit-rouge, les gouvernants d'alors MM. Mackenzie, Cartwright, Laurier et Pelletier, déclarerent en plein parle-ment qu'ils étaient incapables de soulager le peuple, que ce n'était pas le devoir des gouvernements d'essayer à mettre un terme aux crises économiques. Ils avouaient leur incapacité en face de la misère. Les conservateurs se hatèrent d'indiquer le remède au mal et le gouvernement refusa de l'appliquer. Cest alors que le peuple leur donna congé aux élections de 1878, de la John appelé à les remplacer mit fin à la crise en inaugurant la politique nationale. La question du chemin de fer du Pacifique vint aussi démontrer la différence qu'il y a entre des hammes de gouvernement, des hommes politiques et les discoureurs, les gens à théorie qui ne s'entendent qu'à critiquer les actes de leurs adversaires.

On sait que par l'acte qui réunissait la Colombie au Canada, ce dernier s'engageait à construire une voie ferrée entre les anciennes provinces de la Confédération et la Colombie. Les libéraux commencerent à déclarer que ce projet sentait la folie et qu'il était hors de proportion avec les ressources du pays. Plus tard, en 1873, lorsque M. Mackenzie arriva au pouvoir, il changea d'idée avec le parti libéral et trouva qu'entre ses mains l'entréprise était très praticable. Les libéraux proclamèrent alors qu'en allait enfin voir ce que c'était qu'un homme pratique.

Il se mit à l'œuvre et un jour on l'entendit exposer en présence du pays, son étonnant projet. Il voulait, on s'en souvient, construire une voie, moitié par eau, moitié par terre, en utilisant, disait-il, les nappes d'eau qui se trouvent entre la baie Georgienne et Manitoba La route traversait le nord Ontario jusqu'au fond de la baie Georgienne, traversait le lac Supérieur, jusqu'au fort William et suivait ensuite les étendues d'eau qui se trouvent vers le sud. M. Mackenzie fit commencer des travaux considérables, mais qu'il n'osat jamais terminer quand il vit que tout le pays condamnait son projet qui aurait eu le grave inconvénient d'être impraticable pendant les mois d'hiver. Il se décida à reconnaître son immense erreur qui fit perdre d'immenses sommes d'argent au pays. Une autre erreur de ce gouvernement si pratique qui comptait dans son sein MM. Laurier, Pelletier, ce fut de vouloir construire le chemin lui-même et non de le donner à l'entreprise publique. D'après les membres du gouvernement liberal, le Pacifique devait couter 180 millions de piastres. On ne sait pas à quels désastres nous aurions été condamnés, si le gouvernement conservateur n'était pas arrivé au ponvoir en 1878.

Le gouvernement conservateur se mit tout de suite à l'œuvre et organisa la puissante compagnie que l'on connaît. Elle s'était engagée par contrat à terminer le chemin en 1889, mais les travaux, les ouvrages furent pousses avec tant de vigueur, que la voie a été ouverte au public des 1886, aux applaudissements non seulement du Canada, tout entier, mais aussi à ceux des Etais-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France, emerveilles de voir une entreprise grantesque, qui paraissant si difficile, menée à bonne fin en si peu de temps. C'était la récompense due aux hommes qui n'avaient pas désespère de leur pays et qui avaient mesure, avec une grande sureté de coup d'œil les ressources du Canada et avaient jugé qu'elles étaient plus que sufissantes pour faire face aux difficultés de l'entreprise.

Cette voie ferree, qui d'après M. Mackenzie devait couter 180 millions de piastres au Canada, a été loin de nois entraîner à pareil sacrifice.

Par l'acte de 1881, le gouvernement accordait à la Compagnie du Pacifique 25,000,000 acres de terre et 30 millions de piastres et lui donnait en plus les sections en voie de construction dans la Colombiem Ce qui faisait comme subside en argent

with things are the follows by. To samely this is \$40,000,000 M oh in san H de sing dente the second \$79,000,000

my with hip parties and what also

Soit 79 millions en y comprenant le prix des terres, mais en réalité que 54 millions en argent. On est Join des 180 millions de M. Mackenzie II est bon de faire observer que ces 25 millions d'acres restaient absolument sans valeur pour le gouvernement si le chemin de fer n'était pas construit, mais que dès que le Pacifique les traversait, l'aspect des choses changeait aussitôt, les terres acquéraient immédiatement un prix considérable ainsi que celles que le gouvernement se réservait dans le Nord-Ouest et qui dans un avenir rapproché lui permettront de se rembourser de ses sacrifices. Dans la seule année de 1886, il a été vendu pour plus de 2 millions de terres au nord-Ouest. Il est facile d'en conclure que le gouvernement retrouvera un jour dans la vente de ses terres du Nord-Ouest, les 54 millions qu'il a déboursés pour le Pacifique. Il arrivera que cette gigantesque entreprise destinée à donner une si grande impulsion au commerce d'Ontario, de Québec et des Provinces Maritimes ne leur aura rien coûté.

Déjà les plus brillantes perspectives s'ouvrent pour le eommerce du Canada, grâce au chemin du Pacifique qui ne vient que de s'ouvrir. D'abord, l'établissement du Nord-Ouest où les villes et les villages surgissent comme par enchantement, offriront un immense marché aux manufactures du Canada, et nos ports s'alimenteront en retour de l'immense production de blé et de toutes espèces de céréales qui seront de là expédiées en Europe. Québec, Trois-Rivières, Montréal, peuvent attendre une part de ce commerce d'exportation proportionnée à l'énergie qu'elles apporteront chacune pour l'attirer de leur côté.

La Colombie d'autre part, a déjà commencé a expédier à Montreal, ses bois incomparables que l'Europe voudra nous acheter. Et enfin, l'immense commerce de l'Orient et de l'Europe semble vouloir chercher la ligne du Pacifique de préférence à toute

autre comme étant la voie la plus rapide entre les daux continuents. Dans le cours de l'automne de 1886, quelques mois avant l'ouverture du chemin, Montréal a vu arriver par ses quais plus de 7 millions de livres de thé expédié de la Chine. Que ne devons nous pas attendre de ce côté, lorsqu'une ligne de grands et rapides steamers voyagera entre les ports de l'Orient et de la Colombie Britannique! Les plus beaux rêves que l'on peut faire, seront sans doute dépassés par la réalité.

Le mérité de cette entreprise, le mérite de l'avoir conçue et exécutée, ne revient-il pas tout entier aux cliefs du parti conservateur et aux électeurs qui les ont soutenus la santification de la manufacture de

The property of the second of the property of the second o

disponsible form to the things of a common of the control of the c

Delt les fines hellentes parques du l'union de la comme de la comm

is that had been a constant of the constant of a constant of the constant of t

## LES FINANCES DU PAYS

The walking the training of the Charles and

TENTHORISMENT OF THE WILLIAM STATES

તામ હિલ્લાનો કે પ્રાપ્ત હતો. ભૂતોનું જે કાર્યો કે પ્રાપ્ત હતા. ભાજી કે પ્રોપ્ત હોંગ્રેક કરો

Ter Wood and I have

્ નામક હૈંદી

IN TO SHEET, CHEM, IN THE COURSE OF THE STATE OF THE STAT

Dexamen comparatif de l'administration des finances sous les deux régimes ne démontrent pas moins clairement que la façon dont ont été traités la politique nationale et le Pacifique, la supériorité des chefs conservateurs comme hommes d'affaires et hommes de gouvernement. Comme pour le tarif et le Pacifique, nous exposerons la question en toute franchise et l'on pourra vérifier l'exactitude de nos chiffres en ouvrant les livres bleus.

Un fait domine l'ensemble de la question de nos finances, c'est que chaque année du régime grit, moins deux, a été marquée par an déficit et que chaque année du régime conservateur s'est terminée par un immense surplus, moins 1885-86, où les frais de la guerre du Nord-Ouest ont entraîne des dépenses énormes qu'il ne serait pas juste de porter au compte des dépenses ordinaires. Si le gouvernement avait voulu, il n'y aurait pas en de déficit; il lui aurait suffi de couvrir les dépenses au Nord-Ouest par un emprime dont l'intérêt seul surait figuré dans les comptes publics. Le gouvernement à préféré en finir une bonne fois avec ces dépenses de la guerre et les porter au chapitre des dépenses courantes d'Si les rouges trouvent en déficit considérable, ils devront en faire porter la responsabilité au grand patriote Riel, seule cause de cette dépense extraordinaire comme il a été la seule cause des malheurs du Nord-Ouest et de la ruine de ses. bonditovers with the die will the work of and see and the crops le Affin de bien exposer la position financière du pays, nous allons donner ci après un tableau qui montre le montant du supplus ou du deficit de chaque année depuis la première année Wile Confederation summer them the discontinue metal energy

|                                        |                        | •                 |                                                                                                     | * F                      |                                 |                          |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                                        | , ,                    | ;                 |                                                                                                     | Surplus.                 | Francis Am                      | Déficits.                |
|                                        | 1868                   |                   |                                                                                                     | <b>\$</b> 101,835        | نيخ ۽ ڏڏڙ آهن دس                | - 20 - 12 to 1 to 1 + 10 |
|                                        | 1869                   |                   |                                                                                                     | 341,090                  |                                 |                          |
|                                        | 1870                   |                   |                                                                                                     | 1,156,717                | -5. LES 65                      |                          |
|                                        | 1871                   |                   | ,,                                                                                                  | 3,712,479                | 一种 海拔                           |                          |
|                                        | 1872                   |                   |                                                                                                     | 3,125,345                |                                 | TO BE OF STREET          |
| <u>.</u>                               | 1878"                  |                   |                                                                                                     | 1.638.821                | ····                            |                          |
|                                        | 1874                   |                   | وَ إِنَّ مِنْ مُعَمِّدُ وَ كُوْ مُؤْمِدُ وَ مُؤْمِنُهُ وَ وَالْحَالَةُ مُوالِدُونَا وَالْحَالَةُ وَ | 388,774                  | 141                             |                          |
| Ζ.                                     | 1875                   |                   | ,                                                                                                   | 935,641                  | 其 表 (有)                         |                          |
| * **                                   | 1876                   |                   |                                                                                                     |                          | \$1.                            | 900,785                  |
| ´ .'                                   |                        |                   |                                                                                                     | المزام والمرافعة وأحاران |                                 | 460,028                  |
| ۲.                                     |                        |                   |                                                                                                     | أعامر وأمرواه إمام       |                                 | 128,146                  |
|                                        | 1879                   | • • • • • • • •   |                                                                                                     |                          | 1                               | 938,000                  |
|                                        | 1880                   | • • • • • • • • • |                                                                                                     |                          | 1,                              | 543,227                  |
| 200                                    | 1881                   | and the           | mgtars it he                                                                                        | 4,132,748                | r.<br>Trota daŭ Birka ka kaŭ ta | rinuxa'd                 |
| er                                     | 1882                   |                   |                                                                                                     |                          |                                 |                          |
| • 3                                    | 1883                   | - 3               |                                                                                                     | 7,064,493                | क्षित्मा अक्ष भन                | denx regili              |
| 11 }                                   | 101884:4 <sub>13</sub> | hairean agus      | માન્ય પ્રાથમિક સામે છે.                                                                             | ~57 <b>54</b> ,256       | से अध्यक्ति है।                 | 30 the samb              |
|                                        | 1885                   | * ***-55525***    | ke e e grig en dig                                                                                  | ing of the comment       | in Briller                      | 240,059                  |
| -1212                                  | · 1886                 | #4"FEET           | 18,7567 aug                                                                                         | a raina a a a            | ingeneral de                    | 865,553                  |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ່າ ວາດຄະລາ             | Ktondide -        | -1:                                                                                                 | 1.1                      | in anda                         | m sairthair.             |
| . 1                                    | r onmo ()              | eragier i         | in instant c                                                                                        | e taplean:L              | our se ren                      | dre compte               |
| de.                                    | l'immense              | e succès e        | qui a conre                                                                                         | mné l'adm                | inistration                     | ı financière             |
| J                                      | Mana 3- 4              | S 1 /             |                                                                                                     |                          | Take 2                          | 45                       |

du Canada sous le régime conservateur de Tougand une all Lorsque:les conservateurs quittèrent le pouvoir en 1873, ils

avaient plus de d1 millions de sarplus à leur actif. 19 Après leurs cinq ans de règne, les libéraux se retiraient laissant plus de ? millions de déficit, et, à l'heure qu'il est, en faisant le compte des déficits et des surplus du régime actuel celui-ci pent éncore montrer 10 millions d'excédent et il est probable que la prochaine année fiscale và se terminer par un excédent de recettes superbes ; cet excédent était déjà de plus de 2 millions pour les premiers six mois de la présente année mantarang al saliding Nous n'airêterons pas la comparaison ici; nous la pousserons plus loin. Mais avant il serait bon de mottre fin aux commen

taires ridicules que se permettent les dibérioux sur la prétendue énormité de la dette publique Elle s'élère disent ils, à 1800 millions Songez-y donc, 300, millions de dettes Daboid la dette publique n'a pas atteint ce chiffre ; elle était, am ler avril 1885, de \$264 millions, d'Sides libéraux voulaient êtrebjustes et et ne pas essayer de tromper de public, ils ne se contanteraient pas de faire flamboyer aux yeux du peuple le chiffre de la dette;

ils expliqueraient comment elle a été contractée el pour quelles

Ans d'utilité publique : Lorsque l'on fait le bilan d'une banque, on ne se contente pes de dire : sa dette est de tant, mais on fait voin quel est son actif et ce que représente cette dette. Il m'est que juste d'en faire autant pour le gouvernement. Il m'est que juste d'en faire autant pour le gouvernement. Il m'est que juste d'en faire autant pour le gouvernement. Il dette publique une somme de 106 millions qui a été apportée dans les comptes du Canada par les différentes provinces en entrant dans la Confédération. C'est jun fait, acquis indiscutable. Il faut retrandher cette somme et il nous reste 158 millions. Il y a de plus dans la dette une dette, active de 68 millions qui rapporte un intérêt de 3,92 p. 100 au gouvernement, et que nous devons retrancher de la dette brute sur laquelle nous ne payons que 382, p. 200 d'intérêt. Ces 68 millions retranchés des 158, il reste 190 millions comme dette nette. Soit pour résumer

000,000.00 de plus singulier, c'est que c'est sous lo riginne the longing outfor de la dette a ste le plus considérable. pa On hous demanders maintenant ce quina pété fait de reed 90 millions & Il sera bien facile d'en justifier l'emploi. The out été employés en travaux d'utilité publique qui ont développé le pays, fait pénétrer partout la crichese cet l'aisance, décuplé la raleun de la propriété privée Depuis la Confédération, il a été depense 30 millions pour élargir les canaux, construire des havres des quais, des phares, enfin, pour rendre da navigation intérieure plus vive d'approche de nos côtes moins dangereuse etiattiren par la voie du Saint-Laurent, une partie de l'immense commerce de l'Ouest. L'Intercolonial et le Pacifique qui vont d'un octen à l'autre, et bien d'autres chemins de fer, ont coûté dimentifrant an en en Angiverna la antillimo 60 de de parte par en en dimentido inde sont des travaux indispensables et, assurément, personne minsersity soutening sérieusement | qu'ilsion'auraient, pas, dûg être construits au Lorsque l'on fait le compte de la dette en se demandant ceiqu'elle représente par chaque individu on est vraiment stonne de voir le fardeau léger qu'elle fait porter à chacun; La

dette en effet ne represente que 31.63 par tête entigrement payte per les droits de dougnes et d'accise et par la même presque insensible: Qu'est ce en comperaison des tages municipales, des taxes des villes, si élevées, si pénibles et que chatun puie sans sourciller! Plat an Ciel que les taxes des villes les factent pas plus sensibles que les taxes de parlement fédéral dunes son -11 Pour suivons notre comparaison, afin de ne laisser avient doute dans l'esprit du plus prévenu de mos lecteurs. En 1885 nous avens puyé, en intérêt, \$2,994,428 de plus qu'en 1867 et c'est là une augmentation enorme disart. Hy a quelque temps, M. Blake. Mais il oubliait de dire qu'en 1867, le population n'était que de 8,331,000, ce qui faisait un montant par tête de 1,39, mais au jourd'hui la population est d'an moins 4,700,000 et l'atéret, se trouve de 1.63 par tête, soit une augmentation de 23 cente que nous payons pour avoir des communications d'un bout du pays à l'autre, et une augmentation dans la valeur de la propriéte qui représente beaucoup plus que cette légère augmentation. Cemontant par tête durant le régime libéral était de \$1.661, en prentant comine chiffre de proportion 4,125,866.

Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que c'est sous le régime libéral que l'augmentation de la dette a été le plus considérable. A lear arrivée au pouvoir en 1879, l'interet de la dette s'élevaità \$5,161,577. A leur sorthe des affaires one ans plus tartil an 1878; l'intérêt sur la siette p'élevait à \$6,667,704, soit pase augmentation de \$1,526,210 ou une moyenne antracllar de \$305,244 A la lin de l'année liscale finissant le 30 juin 1888. c'est à dire pour sept ans l'intérét sur la dette était de l'Assa 089. C'est une différence avec le montant de \$6,867,794 payé par les libéraux de \$967,295 ou une proyenze d'aggmentation annuelle de \$127/182, à opposer un 805,344 d'augmentation compace de l'Unest de l'avergalant disperson de l'unest Omeluons ce chapitre dejà trop long par quelques chaffres que démontreront qu'en Angleterre, la situation n'a pas et jugge autrement que nous levons fait nous même. Alors que le ininistre qui a ste surnomine le grand incapable Sir Richard Cartwright, etail ministre des Finances, ass emprunts son eta places à 86.42. Cest & dire que pour chaque \$100 qu'il s'angle geait a payer pour le Canada; il refirait \$88. C'était la mante

de notre crédit sur le marché de Londres. Sous le régime qui nous ruine, disent les rouges, nous avons emprunté aussi à Londres et pour chaque \$100 que notre ministre des finances s'est engage a payer, nous avons recu \$101.181. Chacun peut vérifier les chiffres, ils sont de notoriété publique, on les trouve dans des documents officiels. Hest tres instructif de les étudier et de les comparer. Nous invitons le public à s'en occuper et nous pouvons anticiper son jugement sur la valeur des hommes qui lui fournissent les éléments de cette comparaison.

En résumant ce qui précède, nous avons le tableau suivant :

Les empaunts sous Sir John ont produit ....... 102.181 p. 100 Les emprunts libéraux.

Les emprunts libéraux.

McKenzie

1.661

1.661

1.63 Angmentation annuelle d'intérêt sous Mo ■ Statine on a sample of the same of the same of the same \$305,244

Augmentation sous Sir John and the state of own but lighter. Poligons now graphic antromant, la ganduite ting fight is tree of the country of the first leading and in a country and र्थीहरदूरपूरी भी के कुलानी पृष्ठ है जिसे जेर्द प्रारंभी के अपना के जेन जन से जीत a la commercial Com mis hors la loi, ce qui la corsalt la prendim voire à lacc libél sui ce racque di sur àrancirique arangement an dress resentant at the antique de possente last per nasencei, doan de le sonstraire au bourreun et qui depois confi Smartin Azu allemaken ald

Jan North Car

人名阿巴 海湖 计口标用了指示字符 THE BUY BUY

Brown the de decide of

Heritalian Interest 1 275

Ked Maring and a con-

新疆的 1863年 1875 1953 1953 - - July 195 terms to attend to said here

STATES WE ARE THE THE STATES OF THE STATES O

de notes grédife que le marche de Londres. Sons le récine entinous raine, disent les ronges, mors evens aiprincte au- . ? Landres ht pour aimme, sind que ne re minister des Manteer s'est engage a payer bousiar one righ \$101.164. Chirent is it dens des doquella la la character les doquella la character dens des doquella la character de conde has compared Yous invitage de public à s'on comparer et adas, penyona anticipier can ingenient sur la valeur des, conduces qui hi knumissandes Geneurs do concernos risos. En resument in any pri présède, mon arms le relécan univent.

Il n'entre pas dans notre intention de traiter à fond la question Riel gui, depuis dix-huit mois, a été épuisée par les journaux. Tous ceux qui lisent sont aujourd hui fixe sur la valeur de Riel et sur l'affaire des Métiszu Nous voulous seulement citer des extraits de documents sur l'ensemble de cette fameuse affaile.

Jamais question importante n'a ele traite au Canada, avec un plus protond mépris de la vérité, jamais l'hypocrisie n'a joue un plus grand role ; ce n'était plus de l'hypocaisie; c'était de l'effronterie, de l'impudence mêlée à un profond mépris pour l'opinion publique. Pouvons-nous qualifier autrement la conduite des journaux et des chefs grits d'Ontario qui en 1872 et 1874, ont mis la tête de Riel à prix, offrant \$5,000 à quiconque le livrerait à la justice, qui l'ont mis hors la loi, ce qui autorisait le premier venu à tuer Riel s'il le rencontrait sans avoir rien à craindre; qui avant l'exécution de Riel au mois de novembre 1885, deflaient Sir John de le soustraire au bourreau et qui depuis ont blamé cette exécution?

> the transfer of the second of the second A STALL SOMETHINGS

> > 小程 物語 網片

COMMENTERS AND STATE OF THE SECOND SECTIONS

issic le situation du Nord-Ouest ; jo voux plouver questi prisonmer était jestitable d'ylather, et éxpasse les lireonitaires qui l'aput condeil.

Qualque a deputér : Oui.

M. Caneru. . " In represented du coisé de la gauchie de la fair Ce sont les mêmes hommes qui tentent de justifier la rébellion. er soutenant que les Métis avaient des griefs et qui cependant, ont refusé lorsqu'ils pouvaient redresser ces griefs de faire quoique ce soit pour eux, pendant leurs cinq années de pouvoir. En effet. lorsque l'on demandait à l'hon. M. Mills, ministre de l'intérieur de mettre les Métis sur le même pied que les Sauvages, auxquels le gouvernement donnait des terres à titre de premiers possesseurs du Nord-Ouest, le ministre refusait absolument, voici sa ionicated; if furtiquelike passentid in angloved Panigenopel at "Je ne suis pas disposé à faire droit à la demande des requérants qui veulent avoir des grains de semence et des instruments aratoires, «Je ne vois pas d'après quel principe les Métis peuvent demander, à être traité autrement que les colons blancs des Territoires. On devrait persuader aux Métis, qui ont des ayantages sur les colons blancs, de se fixer dans certains endroits et de se livrer, à l'agriculture ; dans ce cas des terres leur seront accordées, comme aux colons blancs. Ils ne doivent pas s'attendre à recevoir des secours speciaux du gouvernementi, set aune agrésa Ainsi il ne vor lait pas des traiter autrement que les émigrés auf Nord Quest, Cependant, en 1870, le gouvernement de Sir John avait posé en principe que les Métis devaient être traités comme les sauvages en ce qui regardait l'octroi des terres, etta 

Que les Métis, aient seu des droits, personne ne le conteste mais que le retard apporte au l'églement de cestrée anations fut de nature à justifier une résolte, ancum hommessensé parpudra l'admettre. C'est tellement évident qu'au procéside Riel MM. Lemieux est Fizzpatrick des avocats des Riel, si'ont jamais teuté de justifier la rébellion. En Chambre, Mr Cameron; leiblus fanatique des grits a déclaré ce qui suit sont le les parties de la rébellion; je veux montrer quelle était la situation du Nord-Ouest; je veux prouver que le prisonnier était justifiable d'y aller, et exposer les circonstances qui l'y ont conduit."

Ei dans une autre cinconstance le méufe débutif disait :

"J'admets que les Métis avaient des griefs; mais leurs griefs n'étaient pas suffisants pour justifier la rébellion. Qui a pretendu qu'ils avaient des griefs suffisants pour justifier la rébellion? Qui a fait cette déclaration? Est-ce un membre de la gauche?

Quelques députés : Oui.

M. Cameron: "Non, personne du côté de la gauche n'a fait une telle déclaration à savoir, que les Métis avaient des greis justificant la rébellion." 3 sab montre siselé set oup apparent le

Sir Richard Carlwright ne pense pas autrement et l'éloquent avocat de Riel, M. Fitzpatrick Iui-meme, a declare, comme nous venons de le dire : Qu'il n'y avait rien qui justiffat une rebellion. Le gouvernement n'avait jamais non plus refuse de reconnattre) les réclamations, mais on sait qu'à Ottawa, comme à Washington, & Londres et a Patis, les affaires de burbau vont lentement; il faut qu'elles passent d'un employé à l'autre nons par exemple l'affaire du reglement du surplus de la dette du Canada que Quebec et Ontario devatent porter, pendant combien d'années a t-elle été disontée? Et la moindre affaire portée devant les tribunaux combien y traine t-elle de temps f. Cependant en l'examinant, le premier venu serait porte à croire qu'une beure d'étude devrait la régler. Mais les retails vienbent de la multitude d'affaires semblables, de la negligence des avocats, de l'absence des témoins, de la fatigue des Juges. Il en a été de même pour les Métiste marine de la consocie et la les soit de coor Deux causes principales ont contribusion retards : lo Parmi

ceux qui reclamaient des terres, il s'en trouvait un grand nombre qui n'y avaient aucun droit, ayant dejà reçu des teures au Manitoba. Ces reclamations illégales compliquaient les demandes qui étaient bien fondées, car le département devait faire une enquête en chaque cos personnes qui étaient bien fondées, car le département devait faire une

enquête en chaque cas pour ne pas être trompétible.

20 D'un autre côté, les Métis ne s'entendaient pus tous entre eux sur la manière de régler cette affaire. Les uns, c'était le pent nombre et les plus sages, voulaient un scrip (étodument émané par le gouvernement qui donnait droit à 240 acres de tel les forces it a garder les terres Les autres le plus grand nombre et régéaient un acrès pransférable pour le rendre et bon leur semblait et c'été ce

qui a été fait. Aussi la plupart des Métis se sont empressés de vendre leurs scrips à vil prix, pour 60 à 80 piastres, montrant ainsi l'importance qu'ils attachaient à ces fameuses réclamations pour lesquelles Riel leur a fait prendre les armes.

Quoiqu'il en soit de ces réclamations et des recards, tout était réglé avant la révolte, et comme le Père André l'a déclaré au procès, dès le 4 mars, il recevait une dépêche lui annonçant que la Commission éréé par un ptêtre en Constitut précédent, avait reçu ordre de régler les dernières réc amations qu'il restait à faire valoir. Citons sur ce point le témoignage du Père André au procès de Régina:

importante ille question restait alors à réglen ? Re Celle des patentes de la Cette question a aussi été régles en quelque sorte, car Ma Duckstuteuvoyéset je l'accompagnal en qualité d'interprètes non D. Quelle autre question restait il? «R. La seule question du bois de construction.

réclamations et des demandes des métis P. R. Out.

्वित्वामक्रिक्तिक स्वापनाम्बद्धिः प्रियो होत्या स्वाप्ति एक्ष्मित्व विक्रिक्तिक विक्रिक्ति । अक्षिक्ति सम्बद्धिः एम्स्निविद्धिः विक्रिक्ति स्वाप्ति स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्ति ।

erenneste for a la la maria de la companya de la co

The state of the control of the cont

pully set suit. Aniso do plupartides Meirs es son impression en animous sendres sendres de puls sendres de possible sendres de possible sendres de sinstitues de possible de posible de pos

Cerrèglement définitif annoncé des le 4 mars, et qui était blen comu de Riel ne faisait pas son affaire rear la question Métisse, c'était lui, c'était son intérêt personnel qu'il poursuivait. Moyant que toutes les réclamations alluients être reglées, ils personnel aux Métis et aux sauvages qu'ils vont être poursuivis, persécutés par la police et al précipite l'affaire du lèc aux Canards. C'est la toute la raison de la prise d'armes, comme d'a déclaré de Père André dans sa lettre au lieut gouverneur. De volue par la management de la prise de le pour la pour la déclare de la prise d'armes, comme d'a déclaré de Père André dans sa lettre au lieut gouverneur. De volue principal de la prise de la gouverneur.

"Le but de Riel était de personnifier la cause des Métisset de la vendre, de se faite de tempar le gouvernement?

Au processile Réginaille Père André réitère son accusation d'une façon encore plus formelle. Citons encore von témoignage qui est corrobore par Churles Noline auquel mousulaisse rons d'abord la parole:

R. Non, pas alors, il to the speciment of a speciment of the speciment of

D. En a-t-il parlé dans la suite ? R. Il commençait à en parler vers le premier décembre 1884. Il commença à manifester le désir d'avoir de l'argent. C'est à moi, je crois, qu'il en a parlé le premier.

D. Quelle somme a-t-il dit qu'il voulait. R. La première fois qu'il parlât d'argent, je pense qu'il disait qu'il lui fallait \$10,000 ou \$15,000.

D. De qui entendait il avoir cet argent? R. La première fois qu'il en parla, il ne savait trop quel moyen prendre pour l'obtenir, en même temps il me parla de son intention de réclamer une indemnité du gouvernement canadien prétendant que ce gouvernement lui devait \$100,000, mais la question était de savoir

quelles personnes seraient chargées de s'adresser au gouvernement à ce sujet. Quelque temos après, l'accusé me dit qu'il avait en une entrevue avec le Père André et qu'il avait, fait, sa paix avec l'église; que dépuis son arrivée dans le pays, il avait, tente d'éloignen le peuple du chage ; que jusqu'alors il avait été en guerre ouverte avec le clergé. Il dit qu'il était entré à l'église avec le Père André, et qu'en présence d'un autre prêtre et du Saint-Sacrement, il s'était soumis, et qu'il ne ferait jamais rien contre le clergé. Le Père André lui promit de se servir de son, influence auprès du gouvernement pour lui faire obtenir \$35,000. Il se déclarait satisfait s'il receveit \$35,000 alors, et dit qu'il réglerait lui-même avec le gouvernement pour la balance des \$100,000 Let arrangement ent lieu à Saint-Laurent et ensuite le Pere Andre retourna à sa mission de Prince-Albert

Voici maintenant le témoignage du R. P. André sur le même,

svjet:

D. Je crois qu'au mois de décembre 1884, vous avez eu une entrevue avec Riel et Nolin au sujet d'une certaine somme que l'accuse réclamait du gouvernement? R. Non, pas avec Nolin, Nolin n'était pas présent à l'entrevue.

D. L'accusé y était? R. Oui.

D Voulez vous declarer ce que l'accusé voulait avoir du gouverpement federal. R. l'ai en deux entrevues avec le prisonnier A consujeted of and o they have the stood final of hely of the

D. La cusa reclamate une certaine indemnite du gouverne ment lederal? A. Lorsque l'accuse fil sa reclamation, l'étais à aves une autre personne et il vontait avoir \$100,000 du gouvern gement, Nous fames d'avis que cette demande était exhorbis tante et l'ancusé répondit : Attendez un peu ; je prendrai tout de suite \$35,000 comptant."

Of St a celle condition, l'accuse devait quitter le pays si le goyyernement illi donuait \$35,000,7 R., Oui, c'est la condition que Rielsmileogiera sel renta anternation de rior estende

D. Quand ceci se passait il 7 R. Le 23 decembre 1884.

1). If y ent une authe entrevue entre vous et l'accuse, n'est ce

pas . Nons etimes line vinglaine d'entrevues.

D. L'etait-il pas toujours à vous demander de vous servir de votre influence mipres di gouvernement, pour lui obient cette indemnite de Ristanta parte de cette affaire pour la première fois le le le le le more il n'en avait jainais éle question entre nous avant cela, et le 23 décembre, il men parla de nonveau no conserva

il a lation who dains son inforct movement or souther.

D. II en a parlé souvent? R. En deux occasions seu entre seu le figure de la contraction del contraction de la contraction de la contraction de la contracti

D. N'etait be pas sa grande preoccupation for R. Ohi, dans ces deux entrevnes.

D. N'est-il pas vrai que l'accuse vous a déclare qu'il était lui-même la question métisse. R. Ce n'est pas ce qu'il a dit en propres termes, mais c'était bien la pensée qu' ressortait de ses paroles. Il m'a dit : "Si je suis satisfait, les métis le seront. Je dois expliquer cecl. On lui objecta que si le gouvernement lui accordait les \$35.000 fa question métisse resterait toujours la même, et il répondif. "Si je suis satisfait, les métis le seront."

D. N'est-il pas vra qu'il vous a dit qu'il accepterait meme une somme moindre que \$35,000?—R. Il m'a dit: "Faites valoir toute votre influence; il se peut que vous n'obteniez pas tout cela, mais obtenez tout ce qu'il est possible d'avoir, si vous obtenez moius, nous verrons."

Les Métis ont compris eux aussi après l'avoir appris à leur dépens les motifs qui faisaient agir Riel, et après la prise de Baloche, le R. P. André écrivait au Mai de Toronto, à la date du 24 juin 1885, ce qui suit :

"Le calme est maintenant rétabli en cette région (Patoche) net lésilence qui y règne fait un contraste des plus saissants avec le bruit, l'agitation qui y (révalaient il y a à peine un mois. Qui que ce soit peut maintenant voyager sur cette rive de la Saskatchewan sans appréhender augun dauger, soit de la part des Sauvages ou des Mètis. Tous ces hommes égarés sont redevenus enxmêmes, quand vous les rencontrez sur la route, ils se montrent des plus pons et des plus courtois. La défaite qu'ils out éprouvée ne semble pas avoir laisse de ressentiment dans leur amé. Ils sembleut contents comme tous les autres de voir l'insurrection finie.

Le nom de Riel est en grand discrédit, parmi eux, maintenant qu'is voient clairement les trauvais desseins de celui qui fut leur chef . Ils ne peuvent comprendre, comment ils ont ju être assez aveugles pour le suivre et devenir ainsi les instruments de leur propre ruine on la lecou a été sévére pour eux et vraisemblablement, ils p'oublierqui jamais le terrible prix que leur a conte l'ullégeance qu'ils ont dounée à Riel qui, en provoquant l'insurrection, a provoque le plus terrible fleau qui put frapper les Meis et leur pays. Et o so manuel don à coulon au leur pays.

Le 12 juin 1885; six missionnaires écrivaient de Princé-Albert : Louis David Riel que ménue pas les sympathies de l'église catholique romaine et des membres de cette église; ayant usurpé notre mission de prêtres et privé notre population des avantages et des consolations que nous aurions pu lui offrir.

Il a fâit tout cela dans son jutérêt purement personnel.

Ce document porte la signature des RR. PP. André, Touze, Moulin, Fourmond et Lecog (1

Le frère J. M. Piquet, avait écrit le 19 juin 1885:

१८५८ .चे अस्कृत्याला विकास स<del>्वेत्र १**३५** । जे</del>न सामाहरू स

Depuis que la rébellion est finie nous sommes bien tranquilles ici. Mardi, 9 juin, les prisonniers métis et sauvages ont quitté Prince-Albert et sont parlis pour Régina.

"Ici la tranquillité est rétablie. Dient que nous avons souffert pendant cette insurrection. Nous venous d'être témoins de bien tristes choses. Quel homme que ce Louis David Riel! Non content d'avoir entraîné ses compatriotes dans l'insurrection, il en a fait encore apostasier un grand nombre. Tout le monde sait maintenant, que le premier jour de la rébellion, Louis Riel s'est déclaré apostat et a voulu fonder une nouvelle religion. Il a renoncé au Pape, "La vieille Romaine est cassée," disait-il. Il a remplacé le dimanche par le samedi, il a rejeté le dogme de l'Eucharistie, nié la divinité du Christ et celle du Saint-Esprit. Suivant dui le Père seulement était Dieu.

"Tous les matins, comme les sauvages infidèles, il racontait ses

rêves.

"Pendant ces deux malheureux mois, il a dit aux RR. Pères, toutes les insultes possibles et imaginables. Il disait qu'ils étaient vendus au gouvernement et soule vaient les sauvages contré eux parce qu'ils préféraient la mort plutôt que d'adhérer à ses mons-

trueuses erreurs.

Nons disions tantôt que le but de Riel était son intérêt personnel et rien autre chose. En effet, du moment où Riel a rivé au Nord-Ouest, le pétitionnement des Métis s'arrête. Ce serait là certes une circonstance fort étrange, si nous n'eu trouvions l'explication dans une lettre de la main de Riel, adressee : à nos trères les métis anglais : t français du lac Qu'Appelle et des environs. Dans cette épitre, Riel écrit à ses : Bien chers parents et amis..... Achetez toutes les munitions que vous pourrez. Allez vous en procurer s'il le faut de l'autre côté des lignes. Tenezvous prèts. N'écoutez pas les offres que le gouvernement d'Ottawa va vouloir vous faire, ces offres sont des offres de voleurs. Ne signez ni papiers, ni pétitions, fiez-vous sur le bon Di-u (Prorès Riel.) Cette lettre est confirmée par les témoignages de Willoughby, Th. Jackson, etc., auxquels il a tenu un langage analogue. Voità la manière dont cet homme instruit, ce guide du peuple, voulait faire de l'agitation constitutions elle!

Mais ne nous imaginons pas que telle était l'inique préoccipation de Riel, nous verserions dans une erreur grossière. Pendant qu'il entraine ces pauvres métis à teur perte, dans le but de forcer la main au gouvernement canadi n, et d'obtenir de lui le règlement de sa réclamation de \$35,000, il ne perd pas le nord et n'oublie pas de prendre ses précautions pour mettre sa responsabilité à couvert. Le 12 mai il dit à Astley : J'ai trois chances ou moyens d'échapper : d'abord par la politique; deuxièmement, au moyen des papiers du conseil—Vous devez savoir que j'ai

arrange tous ces papiers de façon à demontrer que le conseil a tout fait; je ne paraitrai pas m'être mêlé du mouvement. Mon troisième moyen sera ma qualité de chef de la nouvelle reli gion. (Proces Arcand et autres.) Al rache en outre de se dare bien venir des metis aliglais, qu'il désire ardemment entratuer dans le monvement, et à cet effet it a récours au fanaisme reli-Il leur dit que : Il s'est separé len lerement de l'Eglise de Rome, et qu'il n'aura plus rien à faire avec le Pape, qu'il he paierait plus de taxe à Rome. Que s'il restait attache à Rôme. il ne pourraît s'accorder avec les Canadiens et les blancs qui viendraient demeurer la, parce que leur gouvernement devrait chasser tous les protestants en dehors du pays s'il voulait rester en bonne intelligence avec Rome: (Proces Riel Temoignage de Thomas Sanderson)

The so to seem out that III to and the The figure of the second property is a property of the first of the first of the second secon 2 150 自由於加州的原始於**於** त्याचेन भारतका है। व्यक्ति है के अन्य प्रकार का का सम्बद्धीर देश को देशकार में क

Constitution of the final income the first and the constitution of the trained the first first first the first countries and the first state of the first section र कार्य में अंगल जिल्ला के विकास है है। इस के अपने के more than the first of the first of the state of the stat ราบางการ รอสมกับทั้ Numa distincts transfer que la min de Vil Leign, em este de la presence

ed seed of rolling in the company and the London this will be Halling at their side of today and the standards रक्षी 'अववोगमंत्री । वृत्त अवव । ज विधानंत्र त्यां । विधानंत्र विधानंत्री विधानंत्री विधानंत्री विधानंत्री । plication may take white it is and the River allosser of this The many state of the depair of the factor of the control of the c angist..... Achter hardes bes that the case of the chemical control of a little felt of the country of any other washing vans inclus. A count kyne his fire a dele in se ure ne dient d'Otin-wa ya vanou ang l'ure l'acid de sont des not a la la colonia de construc smarth in in the district the secretary of the state of the second of th enders to a my description of the state of t

some unga artisans accompanyes and mistage primary Mais no acts adoptions has que this etite harps dince the state and the state of th 1. Chair of the safety commentant do 3025 was in many based for the north estimate the pulling and character than built in the course hith a cosmic by tenjarit die Asdor dar trois chances in mores, deriver and mores and delibert special des consence.

to be a voted part of the allons, hous, donner The militarian is the second S. To Projection Correland, sless through a gaster on law-urida

### RIEL ET LES SAUVAGES

no page some to play to Post of annaises the ancientalents de Sound I . was noted to this is a suggestion of the do the 56 bittolog pare dicor of his water, no Ardining of a time most will provide the strandors and recommendate which were the of which

Un des plus grands crimes que l'histoire aura le droit de reorochel a Riel c'est d'avoir voulu soulever les sauvages. Il jugealt ful même ce crime abominable et se felicitait en 1870 de ne pas les avoir souleve lors de sa première insurrection. Mais commernoits l'avons vu dans la cilation qui préced , il n'a pas recule devant cette extremité en 1885 et il a mis à son crédif ce crime de lese civilisation qui est toujours puni de mort aux Etats-Ullish C'est probablement ce qui a empeche le President Cleveland d'litterceder pour Riel comme il en avait été regitis bien dute Riel int citoyen américain. A ce sujet, un de nos confrères Canadiens disafte partient, estiliculity and cup to nage of topicos a

Les journaux canadiens français des Etats-Unis, ont embotté le pas derrière la presse rouge de notre Province. Ils ont tonné contre le gouvernement Ross, lance l'anathème contre ceux qui Tur conserveraient leur sympathie après ce qu'ils appellent un crime, due abdication; mais il ne leur est pas venu un moment à 17dee de critude le Président des Erats Unis. M. Cleveland. poor n'avoir pas intercede en faveur du chef métis. Un peu de Togique ne vous aurait ple fait mal confreres Si le gouverne ment Ross est blamable, et nous venons de vous prouver que cela west pas le President de la Republique américaine lest bien davantage, car le prophete Riel était sujet américain et, à ce titre, avait en quellule sorie droil à la protection du gouvernement de Mullon Wouls he southez mot de cette circonstance et vous ne trouver pas a redire à l'attitude indifférente du chef de l'Etat. Pourquoi cette difference? Connattries vous par llasard les motifi du Président ? Pourquoi alors ne les faites vous pas connatire Lacter Sand

Nous allons vous le dire, c'est que cela dérangerait un peu vos petites combinaisons rouges. Vous casseriez ainsi entre vos mains la seule arme que vous ayez contre les conservateurs. Ce

n'est pas logique, mais nous n'avons pas le droit de nous attendre à une abnégation de votre part et nous allons, nous, donner les motifs du Président.

Si le Président Cleveland s'est abstenu de parler en faveur du & rebeller c'est d'abord qu'il ne pensait pas qu'illdut convrir de sa protection un citoyen americain qui va fomenter la revolte dans un pays ami. De plus le Président connaissait les antécédents de l'exovide. Il savait qu'en 1878 Riel avait quitté St. Ives de Dakota pour aller s'établir au milieu de la nombreuse colonie de métis venu du Manitoba après les troubles de 69-70, à Sun River dans le Montana. Qu'ayant ouvert une école, il se constitua leur chef, leur fit, refuser de payer les droits sur les marchandises importées du N.O. et emprisonner le shérif John Healy et et ses deux assistants venus pour confisquer ces marchandises et fourrures. Qu'il a fallu un corps d'armée pour délivrer ses fonctionnaires. Qu'une autre fois, il (Riel) prétendait que ses partisans avait droit de vote dans une élection territoriale et que. sur le refus des autorités de les recevoir au scrutin, il en ouvrit un lui-même et enregistra le vote des métis, offense pour laquelle il fut emprisonné au fort Benton. Le Président n'ignorait pas non plus que depuis son arrivée à Sun River les autorités n'avaient éprouvé que des difficultés, tandis qu'avant, la colonie était calme et paisible. Le président n'ajoutait pas foi à la prétendue folie du prophète et ne le croyait pas plus excusable que le tristement célèbre Guiteau, Mais ce qui a surtout décidé M. Cleveland à abandonner l'agitateur à son triste sort, c'est que celui-ci avait soulevé les indiens. Le Président s'est souvenu de ce que ces soulèvements de sauvages ont coûté à la république américaine, il n'a pas perdu de vue que dans son pays on laisse à l'autorité militaire le soin de faire respecter la loi, que dans certaines circonstancés, comme dans le massacre de Custer, les fauteurs de la guerre indienne ont été fusillés et pendus par quatre douzaines. Il a sagement pensé que le Gouvernement canadien avait usé envers le rebelle Riel, d'une longanimité que la loi américaine n'admet pas, et qu'il ne fallait pas demander la grace d'un homme, qui d'après les lois de la république, aurait été passé par les armes séance tenante, propositio per comprisor. i sou eup e pous so du sobre longabel. Stamesel his dime.

Nous in south a south of the color of he deputy for the color of the c

essectie to kovern teratilities

CES BONS AMIS DE RIFES

and a summaring of the state of t

Il est bon de mettre sous les yeux du lecteur les opinions émises avant le 16 Novembre 1885, par la presse grite libérale sur Riel, sa rébellion et le sort qu'il méritait. Et et et et et le parte de la content de la co

Crs déclarations font, voir avec quelle joie féroce MaBlake et les siens, eussent pendu Riel s'ils avaient été au pouvoir, à la place des ministres actuels.

Nos ministres conservateurs ont refusé de grâcier Riel par pur sentiment du devoir, par respect pour leur serment d'office et par obéissance aux rigourenses exigences de la justice; mais si les adversaires de sir John eussent eté appelés à statuer sur le sort du meurtrier de Scott, ils l'auraient envoyé à l'échafaud pourassouvir une vengeance qui convait depuis 15 ans.

Les conservateurs out pum Riel par devoir et à regret, les grits l'auraient puni par vengeance et avec une subrême satisfaction.

Citons d'abord ce que disait la Patrie de Montreal, au moment de la rébellion en mai 1885. Ce que Borgane libéral dit des griefs de Riel est surtout à noter. Si tels griess avaient existé seriensement, un journal de cette importance auraitil pu' les ignorer à cette phase de l'agitation? N'y a-t-il ; as là une pré-omption, sinon une preuve, que ces griefs sout imagines et labriques pour les besoins de la cause. Nous citous:

"Nos lecteurs verront parinos dépêches que M. Louis Riel est en train de faire encore des siedues dans le Nord Ouest. Nous ne connaissons pas assez les griefs du chef de bandes pour apprécier avec impartialité sa nouvelle tentative d'insurrection, mais sit nous e., jugeous par ce que nous connaissons du jenne tapageurque nons sommes d'avis que ceux qui le suivent deraient mieux de l'engager à se tenir tranquille.

Bigliest toujours de plus en plus menaçant. On estares émic à Winnipeg. Nous ne souhaitons aucun succès à cette follementreprise lig is under capital on it profiles to an estility and and but

Citons maintenant quelques passages recueillis, dans le temps et au hasard, dans les colonnes des journaux organes de Ma Blake, celui que nos rouges ont l'effronterie de nous proposer pour remplacer Sir John sons le prétexte de venger la mort de Riel de

-Globe 25 Mars 1885 by a dis set ach governor and properties. A Sil a été commis des crimes comme ceux que l'on dit avoir été commis, il sera peut-être jugé nécessaire que les chefs, and moins, soient punismo Mais, que doit-ou faire de Riel, cette fois hi Il semble qu'il ait posté le peuple à lairévolte: On dit qu'il était à

la tête de coux qui ont commis des délits si graves et si nombreux. Va-t-on encore mettre sa tête à prix?"

Gapa, 30 mars 1885. Classification of the profond regret. Le second a été que la loi et l'ordre doivent être maintenus à tous prix et que les insurgés, quels que soient leurs griefs, doivent apprendre que la résistance armée à l'autorité suprême est un crime si grand que cela leur enlève tous droits à la sympathie.

Globe, 31 mars. 1885 visit al. on the Landblockium of builder & La rebellion doit être réprinée et tous les partie doivent aider sincèrement le gouvernement à retablir la paix au Nord Onest, et à traduite devant les tribunanz ceux qui onté porte des gens à l'msurrection." on when here an involve abuse of some still the

Gløbe, 4 pvril 1885:

न्यानीया क्षेत्राह्मातामा असीन क्ष्माति Il est à espérer que les instructions données an général Middleton comprennent l'offre d'une ampistie à tous à l'exception de Riel et des quelques individus quivont diré sur le drapeau parte mentaire du major Crozies, s'il est vrai qu'on ait tire ainsif et a l'exception de ceux qui sont personnellement impliques dans tout 

"On ne saurait doutes non plus qu'il ne soit sain d'esprit depuis que le jury ayant entendul les témoignages des spécialisées, a 

"La lettre de Riel au major Grozier, prouve clarement que le

prisonuler avait non-seulement pris part à da rébellion, mais qu'il en fut le véritable instigateur, l'esprit diligrant? e p syggique Globe, 14 aoûi 1885 : कार्यकारियारिय विश्वासीय स्थानित है जिल्ला है है ।

Le Free Press atraison de déclarer qu'aucun des griefs des métis ne sapraît justifiérela conduite de Riel et que le crime pour lequelil a été condamné semble nel devoir être attribué qu'à des sentre ments de haine. Tous ceux qui ont lu les depositions des têmoins ne peuvent nier que Riel mérite richement la mort. 1988 (19 albi)

Le Reformer de Galtpuin autrenjournal rouge grit, disait à son itour de Riel : रेनिकार्त्वरीयन बेर्ड्स स्थापित रिमोन्स्रीयर्थीयः 😼 ६ १५ 🔻 🔻

Le gouvernement n'osera probablement pas permettre à Riel de s'échapper une deuxième foisme montisulune en que le pageque W &

La population n'est pas d'humeur à se laisser blaguer parelel temps qui court, eti Riel doit monter sur l'echaland pour expier son criment grai कामाना है कर किलाने कर के महिला किला कर किलाने कर है है कि एक

Les 22 juin 1885, les Free Press d'Ottawa disaites et partie de la faction de la Riel est unarebelle it a pris des armes contre l'administration des lois du pays : il est coupable d'avoir exclie les sauvages et les métis à la révolre; il est lancause immediate des mentires, des outrages, des grandes pertes de bien et des dépenses de plusieurs millions despinstres. les griefs des métis sont que que chose etdes outrages perpetrés par Riel sonquie austeon lin l'up sidusea l'

# La Parit Conservatel

La parti liberal ciù e la saccialice de toutes les livudentslestes Dans une lettre qu'il écrivait au converneur Dewdney, après l'arrivée de Riel au Nord-Ouest, le R. P. André rapporte les paroles survantes prononcees par Riel devant une assemblée de Metissible Riel de 1869 et celui de 1884 sont deux hommes bien differents, in En. 69, il se souleva, contre le Canada, qui voulait prendre possession du pays sans faire d'arrangement préalable pour garantir les droits de la population du Manitoba et du Nord-Ouest; mais aujourd'hui le Nord-Ouest est une partie Lintegrale du Canada, et après une expérience de y années pas-Misées aux Etats Unis, il peut assurer ses compatrioles les Métis gu'ils sont mieux de ce côte ci de la frontière et qu'il ne veut pas qu'ils deviennent américains." Et c'est après avoir montre aux Metis du Canada qu'ils étaient plus heureux que s'ils étaleut Métis Américains qu'il prend sur lui; appau plus tard, de les conduire à la boucherie et à la ruine! All semble qu'il n'en faut pas davantage pour démontrer la perhandische de mechaniceté de Riel de le la devie de partir de la desidione de l Tr. 640 Book 400 28 Well about the pring out the rate before the भीत्रिकी र मिलारेपी पार्ट विवर्तनी किला होताह जनवाल है। के लगक कर कर किला tout and of their nutside pauple of de la bliedel Sicholiti into you court that departor, so service and anier terior of that द्वा कि मानित्री कि अलिकारि स्टंड नामित्र व लेखी जन क्राफी में जिल्ला government at engermotion being higher a in assistanting the is a complete state of the second properties o pres tavne bis q o तम बीत कुलबर्ट विश्वेष कि कुल्प्र में विश्वेष कि विश्वेष कि विश्वेष कि वि other man or interest welle for the officiers pontreal selections see अ. केनू व तर स्वर त्यांकार विद्या की किया किया किए प्रवृत्ति void का कर्ष विश्व के श्रृतिकारिक कि is your range with he s'est pro are it is in defilite angent it a (ro- n. ro connissor of it statem it quistion our connection Antigodobistud est mad evener equal forental est movem ig har for les our chus. No sinit de pas la hear prediées ungiliser de l'Écuschique le particouse ryateur porte à la chigse du vriore fanding do

通数完全要有V (1.4) 法"E"

## Le Parti Conservateur et les Ouvriers

Le parti libéral qui a la spécialité de toutes les hypocrisies, a poussé l'audace, en ces derniers temps, jusqu'à vouloir se poser en ami de la classe ou rière. On se demande à quels fitres ? est ce parce qu'il refusait en 1878 de protéger l'industrie nationale, ce qui laissait sur le pavé des milliers d'ouvriers, éconduits des manufactures mises dans l'impossibilité de soutenir la concurrence des manufactures américaines protégées à outrance (Qu'on nous montre la preuve d'amitié donnée par les libéraux à la classe ouvrière? Que l'on s'entende! Nous ne voulons pas des promesses ni de belles paroles, mais des faits. C'est toujours là qu'il faut en arriver: Des faits donc: Hélas, ils sont bien rares! On trouve plus facilement des preuves d'hostilité à leur actif.

En 1872, le chef liberal George Brown, redacteur du Globe faisait emprisonner 24 de ses ouvriers parce qu'ils faisaient partie d'une société ouvrière, une Trade Union. Il s'était appuyé pour faire ce coup d'autorité sur un ancien statut anglais qui condamnait les coalitions d'ouvriers! Il ne s'éleva aucune protestation du sein du parti libéral, ni à Montréal, ni à Québec, ni à Toronto. Cet acte de tyrannie, sans précédent au Canada parut tout naturel à ces amis du peuple et de la liberté. Sir John indigné de cet abus de pouvoir, se servit de son autorité de ministre de la justice pour faire remettre ces ouvriers en liberté et le gouvernement conservateur faisaît passer à la session suivante, la loi qui permet les coalitions d'ouvriers. N'est-ce pas la loi la plus favorable qui ait été passée dans le pays en faveur de la classe ouvrière? Grâce à cette loi les ouvriers peuvent se coaliser si les patrons abusant de leur pouvoir voulaient les exploiter.

Le parti conservateur ne s'est pas arrêté la, et dernièrement il a créé une commission qui étudiera la question ouvrière et cherchera à prevenir les grèves si dangereuses pour les patrons et pour les ouvriers. Ne sont ce pas là deux preuves tangibles de l'intérêt que le parti conservateur porte à la classe ouvrière? Nous ne parlons pas de la politique nationale, car les ouvriers sont assez intelligents pour comprendre que s'il est vrai que cette politique favorise tout le pays; il n'en est pas moins évident qu'ils sont les premiers à en profiter et à en sentir les heureux effets!

Nous ne pourrions mieux faire connaître cette question qu'en citant quelques extraits du discours prononce sur ce sujet l'au-

tomne dernier à Ottawa par Sir John lui-même :

"Puisque cette assemblée a été convoquée par l'association libérale conservatrice des artisans et par le cercle Lafontaine, disait Sir John, qui est composé en grande partie d'ouvriers, je crois qu'il est à propos de discuter brièvement, la différence qui existe entre la politique des Grits et celle des Conservateurs, quant à ce qui regarde la classe ouvrière surtout, je désire vous bien convaincre que la politique du gouvernement actuel, a toujours été de travailler au développement des ressources matérielles et intellectuelles et à l'amélioration de la position sociale des ouvriers, (applaudissements) et pour vous prouver cela je vous parlerai de quelques-uns des sujets qui intéresse le plus les classes ouvrières. D'abord j'appelle votre attention sur un fait que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas à cause de leur jeune age; je veux parler de la manière dont les ouvriers ont été traités à Toronto ; ces braves artisans, dans le but de protéger et d'assurer le libre exercice de lenrs droits, se formèrent en une organisation puissante de défense et de secours mutuels ; cette mesure de prudence bien légitime leur valut l'injure d'être accuses de conspiration et de se voir trainés en prison. Les lois régissant les unions ouvrières, en Canada, en 1872 étaient excessivement sévères,

L'Angleterre avait abrogé l'ancienne loi qui empêchait les ouvriers de s'unir en associations, et nous n'avions jamais cru qu'au Canada dans ce jeune pays qui sort du berceau, cette même loi serait un jour mise en vigueur; M. le président, c'est un fait reconnu que la population entière du Canada en a été épouvantée dans le temps, oui, en 1872, nous avons vu l'ancien chef du parti Réformiste du Canada, prendre sur lui d'appliquer dans la ville de Toronto, cette loi surannée, tyramique, tombée en désuétude, et qui aurait du eur à jamais abrogée il y a plus

d'un siècle.

Nous nous souvenons tous du sentiment général d'indignation, de dégoût et d'horreur que fit naître la nouvelle de l'arrestation de 24 ouvriers, jetés dans la prison de Toronto, parceque, poussés

à bout, ces hommes s'étaient permis de s'organiser en une union ouvrière et avaient manifes e l'intention de donner effet aux principes de leur association.

Le pavril 1872, vingt quatre typographes ont été arrêtés à Toronto, ils étaient accusés de conspiration et M. le président et messieurs, laissez-moi vous citer le langage que tenait alors le chef du parti Rouge, le rédacteur du Globe. Permettez-moi de vous rapporter ce qu'il a dit dans une assemblée de patrons, tenue le 18 avril, à Toronto. M. Brown fit à cette assemblée, un discours des plus violents contre les organisations ouvrières, et entre autres choses, il disait que les patrons ne devaient pas s'occuper du tout de ceux qui appartenaient aux unions, qu'ils ne devraient employer que ceux qui déclareraient par écrit n'appartenir à aucune union; il espérait que ceux des ouvrières qui sétaient rebelles contre leurs mattres seraient chasses du Canada; c'est là, diti, la meilleure ligne de conduite à suivre ; les règlements des organisations ouvrières sont intolérables."

M. le President, j'étais ministre de la justice dans le temps, et en ma qualité de ministre, j'ai conseillé au représentant de Notre Souveraine d'ordonner immediatement que ces 24 puvriers fussent relachés et qu'il leur fut encore permis de jouir des douceurs de la liberte. Et plus que cela, j'ai, de suite, presente un bill au Parlement, abrogeant ces vieilles lois tyranuiques et tombees en desuetude en verte desquelles ces hommes avaient ete Je les ai rayées de nos statuts, car je les considérais comme une honte pour notre grand siècle de civilisation. J'ai ensuite présenté et fait adopter un autre bill, permettant la creation d'unions ouvrières et remettant en vigueur celles qui avaient été établies précedemment. En vertu de cette loi, les unious eu vrières du Canada, peuvent se réunir et agir de concert; peuvent surveiller et promouvoir leurs propres intérêts, et si besoin il y a, elles ont le privilege de se proteger contre toute injustice que les patrons et capitalistes pourraient exercer contre diga la sil dich la Laranto, ceno lai suranchei trench

o all signations. On religion to be sensual all general after the stop of the degree of the stop of the stop of the sensual of the sense of the sens

en despende af golgaruit chi este à fluvois cliragion

die M. Phothereit no verte ndaüt pas ingo nois urt cette quosifon.

He ndapte de saler from the contact of Computer of Hillie an point for anomalie of Din the contact of the promise of t

# TRAVAILEDES PRISONNIERS

nau digoda iteori indicana sorma, ci is indicain de gle i an anoltrape-ig de Ulieviña al alcumenta per inceperado de gle i an anoltrape-agrafia ma se alcumenta per inceperado de gle i anoltrape a como de gle i anoltrape a como

Il y a une question qui a agité les classes ouvrières d'une extremite à l'autre du Canada, et qui a fait plus de bruit que ne l'autorisait son importance, c'était tout de même une cause permanente d'ennuis et de recriminations, d'une nature irritante. et qui a fait que de vives protestations d'indignation se sont fait entendre en parlement et en dehors du parlement. Il s'agissait de l'emploi du travail des prisonniers et de l'amener en concurrence avec le travail de l'honnête ouvrier. Des hommes, comme récompense de leur crime, étaient vêtus, nourris et confortablement installes dans le penitencier, tandis que les ouvriers qui n'étaient ni filous, ni voleurs, ni menrtriers étaient obligés de contribuer. par la taxe, au maintien de ces individus dans le pénitencier. Les ouvriers prétendirent que c'était offrir une récompense au crime. et que cet état de chose ne devait plus être tolere. Des avant 1873. lorsque nous nous retirames, le gouvernement à cette époque (le gouvernement conservateur) avait mis cette question à l'étude, et il avait promis au parlement, et il avait promis au pays qu'il abolirait le système de contrats auquel le travail des prisonniers était sonmis, au for et à mesure que le permettraient les contrats qui existalent alors, et qu'il n'emploierait le travail des prisonmers qu'à des travaux qui ne fai-aient pas concurrence aux honnêtes ouvriers da pays; et nous idettions de principe en pratique de la manière la plus large que le permettrait la bonne f. ii et les obligations légales que le gouvernement avait contractées plusieurs années auparavant en donnant des contrats à longs termes pour la fabrication de certains articles. Mais lorsque nous avons abandonne le pouvoir nous avous constaté que le gouvernement

well to be sure of the second of the second property of the contract

de M. MacKenzie ne-s'entendait pas avec nous sur cette question. Il adopta de sang-froid la doctrine d'économie politique au point de vue utilitaire—que les effets doivent être produits à bon marché, que les prisonniers doivent être employés, et que leur travail doit être utilisé, qu'il privat ou non de travail l'honnête ouvrier—quelque fut le résultat vis à vis de l'artisan honnête. En 1875, alore que je dirigeais l'opposition, je soumis cette question au parlement: Je demandai si le gouvernement avait adopté une politique quelconque au sujet de l'exploitation du travail des prisonniers par contrat; vu que, en géneral, les auteurs contemporains désapprouvaient ce système.

M. MacKenzie, (Debats, page 641) dit, "son gouvernement n'avait pas adopté de politique déterminée," Rires. Tel a été leur défaut pendant les cinq années qu'ils ont été au pouvoir. Ils n'ont jamais eu d'autre politique que celle de toucher leurs appointements tous les trois mois (Rires.) "Le gouvernement," dit-il, mettra ce sujet à l'étude après la session. Il a une idée à ce sujet qui n'est pas encore clairement définie, ce serait d'employer les prisonniers aux travaux publics du pays. Il est possible qu'ils seraient capables de fabriquer la plus grande partie du matériel roulant des longues voies ferrées qui vont être construites. C'est une des raisons pour laquelle il désire placer les prisons des Provinces Maritimes à des endroits avantageux, près du chemin de fer Intercolonial; mais le gouvernement n'a encore rien décidé à cet égard.

Nous avons mis fin au système et maintenant le travail des prisonniers ne vient plus en concurrence avec le travail de l'ou-vrier."

En dépit de l'opposition des libéraix, le gouvernement conservateur a aussi fait passer à la session de 1885, une loi pour arrêter l'immigration des Chinois au Canada et protégér l'ouvrier de race blanche contre le travail à vil prix des emigrés du céleste empire et éviter les troubles de toutes espèces que la présence des Chinois a provoqués en Californie.

- Sir John terminait comme suit son discours; at a till all all

Pour résumer mou discours, nons avois legalise des unions ouvrières, et nons avons fait en soite que les ouvrières ne soite que les ouvrières ne soite que les ouvrières ne soite que les ouvriers ne soite que les unions. Nous avons abolt le travail des prisonmers et la concurrence injuste que ce travail faisait à l'honnête artisan.

Nous avons mis un frein et une fin au travail chinois dont on étail inonde, nous avons paye un faux raisonnable d'intérêt à l'ouviler qui toit en faisant profiter son argent, le place dans l'éndroil le plus sur du monde. En adoptant cette politique, sur tous et chacun de ses points, nous l'avons fait en dépit de l'opposition constante de ceux qui prétendent s'appeler Réformistes.

Maintenant, M. le Président et Messieurs, vous ayaut dit ce que nous avons fait dans le passé, je vais vous dire en peu de mois ce que nous nous proposons de faire à l'avenir. D'abord, nous allons appliquer les principes que nous avous professés jusqu'à présent, et en maintenant notre même politique, nous allons nous efforcer de développer les industries du pays afin d'en faire la patrie de l'une des nations les plus prospères de l'univers.

Nous nous proposons en second lieu d'établir un bureau de statistique du travail. Nous avons annoncé ce projet, mais nous allons être obligés, je crois, de nous adresser à la Législature pour lui faire adopter une mesure qui étende nos pouvoirs à cette fin. Sans ce bureau, sans la statistique du travail, nous ne pouvons arriver à une solution satisfaisante des diverses difficultés qui de temps à autre surgissent des conflits entre le travail et le capital.

En troisième lieu, nous avons décidé de constituer une commission Royale, dans laquelle les ouvriers seront suffisamment représentés. Cette commssion aura pour mission s'enquérir de toutes les questions qui pourront surgir des conflits entre le capital et le travail et de faire rapport Afin de vous faire mieux comprende leurs recherches. dre la nature de cette commission je vais vous énumérer les pouvoirs dont elle sera investie. Les commissaires devront s'enquerir de l'état du travail et faire rapport, et constatant la nature des relations existant entre l'ouvrier et le maître ; ils verront aux heures de travail, et aux gages des journaliers et des femmes ; ils aviseront aux moyens de promouvoir leur prospérité matérielle, sociale, intellectuelle et morale et de développer l'industrie du pays de manière à en améliorer le commerce en générai. La commission devra de plus voir à juger et à régler à l'amiable les différends qui pourraient survenir entre les patrons et leurs employés. Elle décidera s'il est opportun de soumettre toutes les questions dont elle sera chargée de s'enquérir, au contrôle de l'un des Ministres de la Couronne, qui sera spécialement chargé de s'occuper de toutes les grandes questions qui intéressent le commerce,—en d'autres termes, de nommer un Ministre du Trafic et du Commerce, qui aura sous sa garde et sous sa surveillance toutes les questions nombreuses et importantes qui surgissent, directement ou indirectement au sujet du trafic et du commerce. En ce faisant, elle mettra à execution les conclusions au quelles en sera venue cette Commission Boyale. Dans cette Commission se trouveront des artisans et non pas des artisans d'occasions mais bien de véritables ouvriers qui travaillent à leur mêtier, et qui apporteront au Gouvernement, dans la solution de ces grandes et importantes questions, l'aide de leurs connaissances pratiques et de leur expérience danschacun de leur métier.

and the first discourage of the following the control of the contr

Kertsplaifenty then, north arrow height do com that now expoamedias increas arecono, ed bibliogest sant facettifingas; a mealt regimentes. tatte contrebeide dun pour intern de and course topically into active me est sound, of rejudifically trought sand Affile Tieven of program of mile the -vierzinan ziebian Gren, siros sir ant/ ie, hims, recherches. and it notices, and each marthing in the last hous entraction es incredire done who ever investic. Les empoissilres derends st magnetic de Lingly के प्रतिकार के प्रतिकार के मिल्ला के मिल्ला के मिल्ला to ust fil , without it be increased out to a present, shouther substitution, anticular there de toxial, et aux gages de jouritaliers à des dominies, ils arisemal in a markus de gramouroir a ur prisacette and some storing, in all the interior is a more of the date of the company (in नेवानम् बन् केर्यास्त्रके केर्या विवर्णातिक हो अर्थानिक स्थानिक स्थानिक विवर्णानिक विवर्णानिक विवर्णानिक विवर्ण -comound religious is no requisit rior solo est ravel indicated models. I then the has heliched got pour come surrence and posterior ich iebrer in doyes. Elle decidera sillest opportun dit councilire toutes n songestand unit eligierre chargée do s'entructir, an controle do min- Hes Maisties do la Coordine, dui serà solvialement clinves

ที่สาให้เป็นได้เรียงประจำสิ่นสำคัญ ผู้เหตุ ให้ตั้งในสาโดสามา สำ इस्टर्-नेपनीस्प्रेस्टर्स में विभूत का इस्तिस्थान प्रमुख्या क्रिके क्रिकेट के एक निर्देश के स्थान के स्थान है। 

### ्र । रेजुर् १८७ व १९ **११ भारती विक्रियोग्स्ट हैं, विक्रमान** हैं , उन्हें , वर्ष १५० वर्ष हैं । वर्ष असे असे असे

APROPOS DU "MAIL"

Nos confrères rouges et ceux qui ne valent pas mieux qu'eux, pour ne pas dire moins, comme l'Etendard et la Vérité, se sont voilés la face en entendant le Mail de l'oronto, tonnant contre l'influence du clergé et de la race française. On aurait dit que l'influence du clergé et de la race française. Sottises, cepenleurs oreilles n'étaient pas habituées à pareilles sottises, cependant c'est la monnaie courante de leur parti. En ce qui regarde l'Eglise le Mail ne fait que hurler ce que les bons rouges chuchotent tout bas. Mais ceux qui connaissent la situation savent fort bien que plus le Mail s'éloignait de nous et des conservateurs, plus il se rapprochait des libéraux. Inutile pour vous de vous récrier; personne n'osera contester sérieusement que le grand nombre, des chels libéraux pensent autrement que le Mail. Ils tolèrent pien dans leurs rangs le Wilness, et quelle différence entre ces deux journaux? S'il y en à une elle est en faveur du Mail qui est mois veux dans le fanatieme. est moins vieux dans le fanatisme.

est moins vieux dans le lanausme.

Et le Frie Press de Winnipeg, un organe libéral, un franc frère en radicalisme, dépasse le Mail de plusieurs longueurs de lête. Il démande purement et simplement l'abolition de la langue française au Parlement de Manitoba et la persécution de l'élément français. Il ne se cache pas au moins celui-là : il montre clairement son but.

Voici en quels termes le Manitoba explique la situation que les grits veul di faire à l'élément français du Manitoba :

"Maintenant, voyons pourquoi nous combattons et dévons combattre toute candidature qui aurait pour but de détruire l'état présent des choses :

présent des choses:

10 Parce que les chess du parti de l'opposition appuyés par le lo Parce que les chess du parti de l'opposition appuyés par le Free Press, prétendent que nous jouissons d'une plus grande part d'inflience que celle à laquelle, nous avois droit. Ces messieurs ne se génent pas de dire que c'est trop pour nous de six députés sur trente cinq qu'il y à Superflu de répéter ici ce qu'à dit à ce sur trente cinq qu'il y à Superflu de répéter ici ce qu'à dit à ce sur trente cinq qu'il y à Superflu de répéter ici ce qu'à dit à ce sur l'ente cinq qu'il y à Superflu de répéter le complaisant echo de propos le Free Press qui en cela se faisait le complaisant echo de

M. Martin, député de Portage la Prairie. 20 Parce que MM. Fisher, Liuxion, McLean et plusieurs autres candidats de ce parti, osent dire ouvertament qu'ils ne nous re-

connaissent pas de droit à l'usage officiel de la langue française et en demandent l'abolition.

30. Parce que l'opposition, en principes, et plusieurs de ses candidats ont déjà exprimé leur opinion à ce sujet, est en faveur de l'abolition de notre système d'écoles séparées.

Dans un autre numéro, le même journal disait:

En vérité, pouvons nous attendre, quelque chose de raisonnable des messieurs de l'opposition? la lighe de conduite qu'ils ont tenue autrefois et celle qu'ils tiennent encore aujourd'hui, ne nous fournit-elle pas un enseignement précieux dont nous devons profiter? Sont-ils soncieux de ce qui nous est cher, ces hommes qui comme M. Fisher, par exemple, le président de l'Association de Réforme dont le programme est adopté par le Free Press, preche dans sa campagne électorale l'abolition de la langue française, et prétend que nous n'avons aucun droit constitutionnel à son usage dans la législature et les cours de justice? Sont ils soucieux de ce qui nous est cher, ces hommes qui trouvent qu'ici, à Manitoba, nous avons plus que ce que nous méritons? Ces hommes qui ont écrit jadis contre nos immunités politiques, dans certain journal de Winnipeg et au Globe, de Toronto, et qui nous en avons la conviction, écriraient encore aujourd'hui s'ils n'étaient obligés de taire leurs opinions par nécessité bolitique?

de taire leurs opinions par nécessité politique?

Nous savons ce qui en est du Mail, du Free Press et du Witness, mais il reste un petit côté de la question bien intéressant à étudier. La presse conservatrice de Québec à combattu le Mail sans plus in moins de ménagement que s'il avait été une feuille libérale. Sir John s'est haié de répudier des l'été dernier l'hômme qui tournait le dos à son passé. M. Méredith, le chef de l'opposition conservatrice d'Ontario, en à lait autant et le Mail à été force de déclarer qu'il se séparait du parti conservateur, arborant un nouveau drapeau et devenant purement et simplement l'organe des prohibitionnistes et des protestait. A l'heure qu'il est, il publie des articles contre le gouvernement d'Otawa qu'il signale à l'opinion publique comme l'instrument du clerge du Bas Canada. Voilà où il en est descendu.

Si Sir John au nom de son parti, si M. Meredith, au nom de ses partisans n'avaient pas complètement rompu avec le Mail, s'ils ne l'avaient pas désavoue, il y a déjà longtemps, nous prenons sur nous de déclarer que ses collègnes français et catholiques se seraient retirés du cabinet fédéral.

Cette déclaration fera peut être crier les libéraux mais il faut bien qu'ils apprenient la différence qu'il y a entre des hommes de gouvernement, ayant souci de leur réputation, et des individus qui ne font que de la politique d'expedients et d'aventure, comptant plus pour arriver au pouvoir sur le mai qu'ils peuvent javenter sur le compte de leurs adversairés que sur la valeur de leurs principes.

leur/programme et de leurs principes. Leur/programme, leurs principes l'Opet sujet d'hécatable comedie La programme et les principes de g-ns dui pendant deur générations, de Papineau à MM. Laurier, Mercier, David et Beausoleil, ont réclamé la protection comme le seul moyen de sauver la province de Québec et qui ont renié ce principe pour obéir. McKenzie. Parlez-en des principes des hommes qui font passer la servilité à leur chef avant le salut du pays! Voilà les vengeurs de Riel bien disposés à laisser ruiner mate une population.

Et ces pauvres politiqueurs de bas étage qui ont fait tant de bruit autour du Mail, quand ont ils répudié le Witness et le Free Piess; quand ont ils condamné les francs maçons du Bas-Canada, eux qui feignent d'avoir une si grande horreilr pour les orangistes de l'Ouest! Hélàs! tout n'est que contradiction cher ces hommes qui ont pour alliés bien dignes d'eux, les enragés qui, pendant les deux mois avant le 16 novembre, ne cessaient de demander la tête de Riel et condamnaient son exécution!

Les rouges d'aujourd'hui sont bien les dignes descendants des rouges d'il y a vingt ans, marchant sous la férule de George

Brown et du Globe.

Ont-ils jamais alors répudié la feuille que insultait nos prêtres et nos religieuses, ont-ils répudié George Brown, le chef du parti? Non, ils l'ont supporté.